



# TABLEAU

DE

L'ESPAGNE MODERNE.

DE L'IMPRIMERIE DE J. GRATIOT, rue Tiquetonne, N°. 122.

## TABLEAU

DE

## L'ESPAGNE MODERNE,

PAR J. F. BOURGOING,

ENVOYÉ EXTRAORDINAIRE DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE EN SUÈDE, ci-devant Ministre plénipotentiaire à la cour de Madrid, Associé correspondant de l'Institut national.

TROISIÈME ÉDITION,

Corrigée et considérablement augmentéc.

TOME SECOND.

### A PARIS,

Chez LEVRAULT frères, Libraires, quai Malaquais, et à STRASBOURG, chez les mêmes.

AN XI. - 1803.



# TABLE

# DESCHAPITRES

### CONTENUS DANS CE VOLUME.

| CHAPITRE PREMIER. Conseil des finan-     | ces d'Es-  |
|------------------------------------------|------------|
| pagne. Impositions.                      | page 1     |
| CHAP. II. Dettes anciennes et modernes   | de l'Es-   |
| pagne, Gremios, Billets royaux, Pro      | jets pour  |
| améliorer les finances.                  | 34         |
| CHAP. III. Banque de StCharles. N        | uméraire.  |
| Monnaies.                                | 49         |
| CHAP IV. Conseil de guerre et ses att    | ibutions.  |
| Grades militaires. Du duc de Crillo      | n. Infan-  |
| terie. Moyens de recruter. Quintas,      | Milices.   |
| Cavalerie, Rareté des bons chevaux.      |            |
| Génie. Education militaire. Du comt      | e Orelly.  |
| Récompenses militaires,                  | 75         |
| CHAP V. Navigateurs espagnols, tant      | anciens    |
| que modernes. Départemens de la mar      | ine. Offi- |
| ciers de marine, Matelots, Construe      | ction des  |
| vaisseaux. Force de l'armée navale,      | Ses ap-    |
| provisionnemens. Régences barbares       |            |
| M. de Florida Blanca.                    |            |
| CHAP. VI. Du commerce de l'Espagn        |            |
| néral. Police des blés. Commerce intéris | U          |
| more de cabetage Commerce en Ev          |            |

| T. | AI | 3L | E | D | ES | CHA | P | I | TR | ES. |
|----|----|----|---|---|----|-----|---|---|----|-----|
|    |    |    |   |   |    |     |   |   |    |     |

|                                             | 4      |
|---------------------------------------------|--------|
| CHAP. VII. Des relations de l'Espagne ave   | c ses  |
| colonies. Etablissement du commerce         | libre. |
| Ministère de Galvez.                        | 182    |
| CHAP. VIII. Mesures prises à l'égard de la  | Loui-  |
| siane. De la cession de Santo-Domingo       | à la   |
| France. Prospérité récente de la Trinité. T | raite  |
| des nègres par l'Espagne.                   | 216    |
| CHAP IX. Ce que le gouvernement Espagn      | nol a  |
| fait pour les Philippines et pour le Mex    | ique.  |
| Exploitation des mines.                     | 249    |
| CHAP. X. Caractère des peuples en gén       | iéral. |
| Quelques traits de celui des Espagnols. F   |        |
| Gravité. Lenteur. Paresse, Superstition.    |        |
| CHAP. XI Suite du portrait des Espagnols.   | Leur   |
| courage. Restes de Barbarie. Patience       | · So-  |
| briété. Portrait des femmes. Dissolution    | ı des  |
| mæurs et ses causes.                        | 315    |
| CHAP. XII. Mæurs et usuges des Espag        | gnols. |
| Leurs danses. Leurs jeux. Leurs plaisirs.   | Leurs  |
| repas. Leurs gouts.                         | 340    |
| CHAP. XIII. Du théâtre espagnol. Des        | comé.  |
| dies anciennes et modernes. Défense du th   | iéátre |
| espagnol et critique du nôtre. Versific     | ation  |
| espagnole. Acteurs, Petites pièces mode     | ernes. |
| Majos et Gitanos                            | 356    |
| CHAP. XIV. Des combats de taureaux.         | 391    |

Fin de la Table.

## TABLEAU

DE

### L'ESPAGNE MODERNE.

#### CHAPITRE PREMIER.

Conseil des finances d'Espugne. Impositions.

Nous allons entrer dans la vaste carrière des finances, des revenus, des impôts, des dettes de l'état, du crédit public, etc. Carrière épineuse qui épuise souvent la patience des administrateurs, plus souvent celle des administrés; détails arides qui vont peutêtre fatiguer celle des lecteurs. Je promets seulement à ceux-ci d'être aussi bref que le comportera l'exactitude.

Les finances en Espagne sont sous la direction d'un conseil souverain et permanent, qui s'appelle Consejo Real de Hacienda.

Cette Real Hacienda, dont le nom seul réveille le respect et une sorte de terreur Tome II.

religieuse, ne ressemble pas mal à l'antre du Lion, dont Lafontaine a dit:

> Dans cet antre Je vois fort bien comme l'on entre Mais ne vois pas comme l'on sort.

Le gardien suprême de la Real Hacienda, le conseil des finances est comme celui de Castille, partagé en plusieurs chambres ou salas: sala de govierno, sala de justicia, sala de millones, sala de la unica contribucion.

Leurs titres indiquent suffisamment leurs fonctions.

La contaduria mayor, est une espèce de chambre des comptes dont les décisions doivent être sanctionnées par la sala de justicia.

Il ne faut pas la confondre avec la contaduria de valores, bureau particulier dont les fonctions sont de tenir un état de toutes les rentes du royaume, de toutes les grâces, de tous les priviléges.

Rien de plus compliqué que les formalités à remplir pour se faire jour à travers tous ces retranchemens élevés par une sage méfiance, mais aussi par la chicane, autour du trésor public. Malheur au comptable, au créancier, au solliciteur qui est promené dans les détours de ce dédale.

Le trésor royal est entre les mains de deux trésoriers généraux, qui sont tour à tour en exercice pendant un an, et passent l'année de leurs vacances à rendre leurs comptes.

Trois directeurs généraux veillent sur la perception des rentes. Ils ont sous leurs ordres tous les receveurs particuliers, tous les administrateurs des douanes, tous les satellités du fisc, légion redoutable par le nombre et les talens. L'Europe n'a rien de mieux à citer dans ce genre. S'ils étaient aussi incorruptibles que vigilans, ils pourraient être proposés pour modèles. J'avais été à même d'apprécier cette classe d'Espagnols pendant mon premier séjour. A mon retour en 1702, je m'aperçus, à mes dépens et à ceux des nombreux réclamans dont je fus l'organe, qu'elle avait fait quelques pas de plus vers la perfection fiscale. Les circonstances, en augmentant l'animosité des subalternes contre les Français, avaient aiguisé en eux un génie tracassier, qui souvent même remontait jusqu'au sommet de la pyramide. Quand j'aurai envie de me consoler de n'avoir plus de relations avec l'Espagne, je me rappellerai ses administrateurs de douanes, ses juges de contrebande et presque tous les ordres de sa hiérarchie maltôtière.

Voyons ce qui est versé dans un trésor si bien défendu contre les assiégeans, si souvent pillé par les assiégés. Voyons ce qui compose ces revenus perçus avec tant d'âpreté.

Jusqu'en 1714 tous les revenus tant intérieurs que ceux des douanes étaient affermés. A cette époque on les mit en régie. Mais deux ans après les impôts de l'intérieur furent de nouveau affermés; et cette forme subsista jusqu'en 1742. Le peuple souffrait comme partout des vexations des fermiers. On adressa contr'eux au roi des représentations qui peignaient tous les abus de la perception. On trouve dans l'économia politica de Zabala celles de 1734, et dans l'instruction de Loynaz celles de 1747. Il faut les lire pour se convaincre que, partout ou il y a des hommes, il y a des abus, et pour être un peu moins sensible à ceux dont on est témoin ou victime.

Cependant Campillo, qui réunissait tous les ministères, et qui joignait de la fermeté à beaucoup de connaissauces, avait demandé plusieurs fois aux fermiers ce qu'ils retiraient de leur ferme. A les entendre, ils perdaient constamment. Campillo, pour s'assurer de la vérité, mit tout à coup en régie six provinces des vingt-deux dont la couronne de Castille est composée. La Ensenada en 1747,

étendit cette mesure à toutes les autres; et depuis cette époque toutes les finances d'Espagne, à quelques exceptions près, sont en régie.

Deux ans après, Ferdinand VI adopta un projet déjà souvent discuté, celui de convertir en une seule contribution toutes celles qui forment ce qu'on appelle les rentes provinciales. Une commission fut établie en 1740 pour cet objet, sous le titre de sala de la unica contribucion. On assure qu'elle occupe près de trente mille personnes, et qu'elle coûte par an plus de trois millions de nos livres. En attendant que le résultat de son travail ait dédommagé de tant de soins et de dépenses, les finances d'Espagne conservent leur forme défectueuse, dont le peuple souffre, dont les bons citoyens gémissent, mais à laquelle les rois de la dynastie présente n'ont encore pu rien changer.

Elles se divisent en deux classes qui embrassent presque tous les revenus de l'état. Les rentes générales et les rentes provinciales.

Les premières résultent des droits d'entrée et de sortie perçus à la frontière. Les droits varient, quant au nom et à la quotité, d'une province à l'autre. Dans celles où les Maures ont séjourné le plus long-temps, ils ont con-

servé le nom arabe d'Almojarifazgo. C'était d'abord un droit de douane qui a été successivement augmenté, et sur lequel on a transigé plus ou moins avantageusement avec les nations commerçantes. Il a encore le même nom aux Canaries, où il produit au roi six pour cent de toutes les marchandises.

Dans presque toutes les autres provinces, il a été successivement porté à quinze pour cent sur tout ce qui entre ou sort. En Catalogne il ne va pas à quatre pour cent.

Dans la Navarre, malgré ses priviléges, tout ce qui entre par sa frontière extérieure paie cinq: tout ce qui sort treis et demi pour cent.

On voit par ce premier échantillon que nos anciennes finances de France n'étaient pas les seules qui fussent compliquées, variées suivant les lieux, hérissées d'exceptions, livrées au caprice des percepteurs. Encore ne donnons-nous ici qu'une légère esquisse de cette complication.

Outre ces lois générales qui embrassent la plus grande partie des marchandises, il en est plusieurs comme le cacao, le sucre, le papier qui paient encore des taxes particulières.

Tout le produit de ces rentes générales,

lorsqu'elles étaient affermées, n'allait pas à six millions et demi de nos livres (26 millions de réaux). Quelques années après qu'elles eurent été mises en régie, elles en donnèrent dix, ou 40 millions de réaux. Elles ont augmenté depuis dans une rapide progression. A l'issue de la guerre d'Amérique, on les retrouve donnant de produit brut;

En 1783, 96 millions de réaux.

En 1784, cent viugt.

Et en 1785, plus de cent vingt-huit.

Il y a quelques autres droits qu'on peut aggréger aux rentes générales, quoique leur perception soit différente. Tels sont:

Les droits du bureau de santé, établis d'abord à Cadix, étendus depuis aux autres ports.

Les droits du grand amiral, appliqués au fisc en 1748.

Ceux de Lanzas et de medias annatas; dont nous avons parlé à l'article des dignités, et qui, réunis, produisirent en 1787 environ cinq millions quatre cent mille réaux.

La rente des laines, qui est le droit qu'elles paient à leur sortie en proportion de leur qualité. Les fermiers n'en donnaient pas 12 millions de réaux. En 1777 ce droit en produisit plus de vingt, et en 1789 près de vingt-huit.

Le produit de la vente du 'sel fait aussi un

article à part. Le sel en Espagne est en estanco, c'est-à-dire, qu'il se débite exclusivement pour le compte du roi dans tous ses états d'Europe. Le produit de cet impôt a été longtemps modique. En 1785 il était encore à peine de seize millions de réaux. C'est qu'alors la mesure de 60 à 80 livres ne se payait qu'environ cinq sous et demi. Mais ce prix ayant été haussé, la rente du sel a rapporté en 1789 près de cinquante-six - millions de réaux. Son produit a encore augmenté depuis qu'à l'occasion de la guerre le prix du sel a été porté plus haut. Car en Espagne, les objets de première nécessité sont, pour la ruine du pays et le malheur des habitans, ceux sur lesquels sont assises les impositions et les augmentations que les circonstances obligent d'y faire.

Le prix du sel est au reste uniforme dans toute l'Espagne. On accorde seulement quelques douceurs dans les ports sur cet objet pour, les salaisons. Les salines d'Andalousie et les salines sèches ne suffisent pas à la consommation du royaume; et l'Espagne reçoit beaucoup de sel du Portugal. Quelque désastreuse que soit en général cette imposition, elle l'est beaucoup moins en Espagne qu'elle ne l'était en France. Elle donne rarement lieu

à des saisies et à des exécutions; et sur cet objet le fisc est un peu moins impitoyable que sur les autres.

L'impôt sur le tabac est une des branches isolées des revenus de l'Espagne. Il est en régie depuis 1731, et a son administration à part. En 1785 il n'y avait encore en Espagne que deux epèces de tabac : le tabac à fumer du Brésil, que le Portugal, en vertu d'un bail, donnait à deux réaux la livre, et que le roi d'Espagne revendait quarante ; le tabac en poudre, connu dans toute l'Europe sous le nom de tabac d'Espagne, et venant de Cuba. Le roi le paie un peu plus cher que celui du Brésil. En 1785, il le débitait au même prix de quarante réaux ; sur quoi il y avait à déduire les salaires des employés, les frais des fabriques de tabac, dont la principale est à Séville; ce qui élevait pour le roi le prix de la livre à huit réaux.

Pendant long-temps on a défendu sous les peines les plus sévères l'usage de tout autre tabac appelé rapé, par opposition au vrai tabac d'Espagne, qui, comme on sait, est broyé en poudre extrêmement fine, à laquelle on unit une espèce d'ocre (almazaron), qui lui donne sa couleur et son onctuosité. En dépit, ou plutôt à cause de ces lois rigou-

reuses, malgré la surveillance des employés qui, à cette occasion, se permetttaient souvent les voies de fait les plus révoltantes contre les étrangers, contre ceux surtout qui arrivaient par mer, l'Espagne était inondée de tabac de contrebande; et les seuls qui gagnassent à sa prohibition étaient ceux qui le débitaient sous main et faisaient payer jusqu'à un louis la livre les risques qu'ils couraient en flattant le goût décidé des hommes pour tout ce qui leur est défendu. Ce goût était partagé par les Espagnols de toutes les classes, par ceux surtout qui auraient dû en prêcher l'abstinence par leur exemple. Les seuls membres du corps diplomatique étaient exempts de cette règle. Encore leur fallait-il une permission expresse du ministre des finances pour faire entrer la quantité de rapé nécessaire à leur consommation. Les deux prédécesseurs du roi actuel avaient pour l'usage de ce tabac une aversion qui tenait de la manie; et celui de leurs entours qui aurait osé se le permettre aurait eu peine à échapper à une disgrace (1).

<sup>(1)</sup> Charles III avait lui-même pour le tabac rapé un goût très-décidé, mais ne le satisfaisait qu'à la dérobée, à la chasse surtout, quand il croyait n'être aperçu

Mais enfin le gouvernement Espagnol s'est convaincu que le seul moyen de mettre un frein à cette contrebande, ruineuse pour le fisc et les consommateurs clandestins, était de faire fabriquer lui-même du tabac rapé et de le débiter pour son propre compte. Nulle nation n'avait plus d'avances que la sienne pour ce genre de spéculation : la culture du tabac a réussi dans la plupart de ses colonies, au Mexique, sur la côte de Caracas à la Trinité, et surtout à la Louisiane. Au Mexique, où on ne commença qu'en 1765 à cultiver le tabac, le roi en retira en 1778 quatre millions de piastres fortes, et plus de six en 1784. Le ministre des Indes Galvez se proposait de destiner le tabac de la Louisiane, qui

de personne. Voici un trait qui prouve combien Ferdinand VI, d'ailleurs bon et humain, était réputé sévère euvers les infracteurs de la prohibition du tabac. Un jour, en sa présence, un Grand d'Espagne tire de sa poche une boîte remplie de la poudre proscrite. Le roi lance sur lui un regard menaçant. L'ambassadeur de France (c'était M. de Duras) s'en aperçoit, s'approche du seigneur espagnol et lui dit: Ah! c'est V. E. qui avait ma tabatière, je ne sava s ce qu'elle était devenue. Cet heureux expédient tira le délinquant d'embarras et désarma le monarque.

est moins cher et meilleur, à la consommation du Mexique, et de proche en proche, à tout le reste de l'Amérique espagnole.

Le débit du tabac est une des branches les plus considérables des revenus royaux. En 1776 il rappota plus de 87 millions de réaux; en 1777, plus de 85; en 1784, environ 73. L'introduction du tabac rapé a rapidement augmenté ce produit. Dès 1787 il s'éleva à 129 millions de réaux. Il doit avoir été beaucoup plus considérable depuis la dernière guerre. Le roi, pour faire face aux dépenses qu'elle a nécessitées, ayant été obligé d'augmenter la plupart des impôts indirects, a porté le prix du tabac rapé, de 26 réaux la livre à 42; et cette augmentation survivra probablement quelque temps à sa cause.

Il se fabrique en Espagne diverses espèces de ce tabac rapé, dont quelques-unes sont comparables aux meilleurs tabacs des autres pays; ce qui n'empêche pas que ceux-ci ne soient recherchés avec presque autant d'avidité qu'auparavant, parce qu'ils ont pour les amateurs un double appât, comme étrangers et comme beaucoup moins chers. (1)

<sup>(1)</sup> Depuis quelques années, le tabac de France a repris de la vogue; ce qu'il faut attribuer à la mauvaise qualité du tabac espagnol que la fraude altère.

Outre le sel et le tabac, il y a encore quelques autres objets en estanco. Ce sont le plomb, la poudre, les cartes, la cire d'Espagne, le papier timbré. Quant à l'eau de vie et autres liqueurs spiritueuses, la vente en est libre depuis 1746; mais l'année suivante il s'en établit un magasin pour le compte du roi, et tout le monde, libre de s'approvisionner ailleurs, préfère de s'approvisionner à ce magasin, parce que les liqueurs y sont moins chères et meilleures. Voilà le monopole qui se fait pardonner et chérir.

J'omets diverses autres petites impositions locales dont le détail passerait les bornes que j'ai dû me prescrire.

Mais ce qu'il y a de plus fatal à l'Espagne dans son systême de finances, ce sont les rentes provinciales; espèce d'impôt qui, en embrassant la consommation des denrées les plus communes, est surtout accablant pour le peuple. Depuis deux siècles les bons citoyens s'élèvent contre cette forme d'imposition. Le gouvernement même est convaincu de sa défectuosité. Le ministre Campillo avait conçu le projet d'une réforme totale ; mais il fut effrayé des embarras et des dangers de l'exécution. La Ensenada, un de ses successeurs, avec plus de pouvoir et de courage, alla un peu plus loin, mais nous avons vu que son unica contribucion n'était encore qu'un projet.

Le systême des finances espagnoles tient malheureusement à des circonstances qu'il faudrait changer pour opérer son amélioration. Or, l'urgence non interrompue des besoins de l'état n'a jamais permis de compromettre ses revenus par des essais qui pourraient amener des troubles ou n'avoir que des succès équivoques. Nous avons vu en France ce qu'il en avait coûté à M. Turgot et à M. Necker, pour ébaucher une pareille réforme. Pour la consommer en Espagne il faudrait à la fois d'heureuses conjonctures, un souverain et des ministres qui ne s'effrayassent pas des clameurs que les innovations ne manquent jamais d'exciter, ou bien il faudrait une révolution française. Mais tous les pays ne sont pas également disposés à en provoquer une, également propres à la supporter; et si l'Espagne est destinée à éprouver ce bonheur ou ce fléau, il n'est pas probable qu'elle le doive à ses finances. Ceux qui en souffrent le plus sont trop disséminés, ont trop peu de lumières, trop peu de moyens de rapprochement, et sont par conséquent

trop faciles à contenir et par les troupes, et par l'influence du clergé. Or la France a donné aux souverains une leçon dont ils ne profiteront que trop peut-être pour ne pas négliger ces deux moyens d'affermir leur puissance. Les plus modérés, les plus bienfaisans s'efforceront sans doute d'rendre leur joug supportable. Ils allégeront le poids des impôts. Ils éviteront de donner à leurs sujets des motifs fondés de plaintes; mais ils se garderont de les inviter paternellement à venir leur présenter les cahiers de leurs doléances; et les états-généraux de France ont porté le coup mortel aux Cortès d'Espagne.

En attendant qu'une cause quelconque opère une réforme dans leurs finances, les Es pagnols sont assujettis, quant aux impôts, au régime le plus destructeur.

Les rentes provinciales sont:

1º. Le produit d'un impôt sur le vin, l'huile, la viande, le vinaigre, les chandelles, etc. Philippe II, accablé sous le poids des entreprises ruineuses de son ambition, proposa en 1590 cet impôt aux Cortès. Elles l'agréèrent à des conditions qui ont été presque toutes violées. Cette concession, qui depuis a toujours été prorogée tous les six ans, et a subi dans la suite diverses augmentations, est connue

sous le nom de service des millones, parce que c'était pour un certain nombre de millions de ducats qu'elle était faite. L'impôt se perçoit de deux manières, ou directement par des administrateurs du bureau des finances, ou par la voie des abonnemens; encabezamiento

Cette seconde méthode n'a que l'avantage de diminuer le nombre des employés du fisc : elle est d'ailleurs encore plus vexatoire pour le peuple. La répartition de la somme pour laquelle sont abonnées bien des communes, se fait arbitrairement par le corps municipal. Il établit un magasin public (abasto) où les particuliers sont obligés d'aller acheter en détail les objets sur lesquels porte l'impôt. Le peuple, qui ne peut faire de provisions comme les gens aisés, en supporte tout le poids. On fait chez lui des perquisitions odieuses pour s'assurer qu'il ne consomme rien qui n'ait été pris à l'abasto; de là, des procédures ruineuses qui doublent quelquefois en pure perte pour lui la somme à laquelle est abonnée la ville ou la communauté dont il fait partie.

2°. Les rentes provinciales comprennent l'alcabale, droit qui se perçoit sur toutes les ventes des meubles et immeubles.

II

### DE L'ESPAGNE MODERNE.

Il fut d'abord accordé par les Cortès en 1342. Alors, il n'était qu'un vingtième de la chose vendue. En 1349 il fut porté à un dixième, et rendu perpétuel. Dans le dix-septième siècle il éprouva quatre additions, chacune d'un centième, ce qui leur fit donner le nom de cientos.

Ces deux droits réunis, qui sont perçus ensemble sous le nom commun d'alcabala y cientos, devraient donc à la rigueur être de quatorze pour cent; mais leur quotité varie beaucoup d'une province, d'une ville à l'autre, suivant les priviléges accordés par le souverain, qui même en quelques endroits les a engagés ou aliénés tout-à-fait; ils ne sont perçus presque nulle part dans toute leur étendue. Selon Ustariz et les observations que j'ai pu recueillir, leur taux moyen est de six à sept. Toutes ces modifications n'empêchent pas que ces droits ne soient encore fort onéreux pour le commerce et l'industrie.

3°. Les tercias reales sont un autre impôt qui se recouvre conjointement avec les rentes provinciales; ce sont les deux neuvièmes que la cour de Rome, en 1274, permit aux rois d'Espagne de percevoir sur toutes les dimes de leur royaume. On le recouvre en nature

Tome II.

sur les fruits de la terre, qui sont ensuite vendus pour le compte du roi. Cet impôt produit à peine six millions de réaux, et serait susceptible d'une augmentation considérable, si le gouvernement voulait ne pas s'en rapporter aux déclarations très-peu fidèles des bureaux ecclésiastiques.

- 4°. Le service ordinaire et extraordinaire et son quinzième au millier, est une espèce de taille que paient seulement les roturiers qui sont connus en Espagne sous le nom d'estado general. Il se perçoit avec le droit d'alcabala y cientos, d'après une répartition faite par les tribunaux, proportionnément aux facultés connues de chacun des contribuables.
- vente de la soude et de la barille, et quelques autres impôts particuliers qui ne peuvent trouver place dans ce tableau général.
- Enfin, les droits d'entrée à Madrid forment une autre source de revenus pour le roi; ils sont dans ce moment affermés à la communauté des gremios pour la somme de sept millions et demi de réaux. Toutes ces contributions intérieures des provinces de la couronne de Castille, rapportent environ de 120 à 140 millions de réaux.

Les provinces de la couronne d'Arragon ont une autre forme d'impositions. Elles sont exemptes de l'alcabale, qui a été remplacée par des droits équivalens; elles paient une contribution unique que chaque ville, bourg et communauté répartit entre ses habitans. Comme ces provinces furent les dernières à reconnaître l'autorité de Philippe V, ce monarque, pour les en punir, les priva d'une partie de leurs priviléges, et les assujettit à une forme d'imposition différente de celle de la couronne de Castille. Mais son intention fut trompée; et, dans le fait, elles sont mieux traitées à cet égard que le reste du royaume.

Les provinces de la couronne d'Arragon sont d'ailleurs soumises, comme celle de Castille, à l'impôt des tercias reales, et à l'obligation de prendre au prix fixé toutes les marchandises qui sont en estanco. Les unes et les autres le sont également à la bulle de la croisade.

Son objet primitif était d'accorder des indulgences à tous les Espagnols qui contribueraient, soit par leur service personnel, soit par leurs aumônes, à faire la guerre aux infidèles. Le produit de cette bulle conserve encore cette destination, puisque les monarques espagnols qui le recouvrent sont obligés

de le consacrer à l'entretien de leurs forteresses et de leurs garnisons sur les côtes d'Afrique. Jusqu'au règne de Ferdinand VI, cette concession de la cour de Rome devait être renouvelée tous les cinq ans; sujétion dont Philippe V sentit tout le poids à trois différentes reprises, que ses brouilleries avec le Saint-Siége l'empêchèrent d'obtenir le renouvellement de la bulle de la croisade. Ce n'est que par le concordat de 1753 qu'elle a été rendu perpétuelle. Elle est devenue par là une source permanente de revenus pour le fisc'; et quand même l'Espagne, cédant au vœu de la politique et de l'humanité, se réconcilierait avec tous les infidèles, comme elle l'a fait sous Charles III avec la Porte Ottomane, et quelques régences barbaresques, cet impôt, quoique n'ayant plus l'objet qui l'a fait établir, n'en subsisterait pas moins.

Le prix de cette bulle est fixé à 21 quartos, (environ 14 à 15 sous). Aucun catholique, habitant en Espagne, ne peut se dispenser de l'acheter, sans faire suspecter son orthodoxie. Muni de cette bulle, outre les indulgences qui y sont attachées, il a la faculté de faire gras, avec l'agrément de son médecin et de son confesseur, et de manger des œufs

et du lait, les jours de jeune, et pendant le carême.

Cette espèce d'imposition volontaire est recouvrée par un magistrat qui porte le titre de commissaire général de la Cruzada; elle produit environ 18 à 20 millions de réaux.

\* Le clergé n'en est pas exempt; et ce n'est pas le seul impôt qu'il paie.

D'abord il est assujetti en partie à celui des millones; mais il faut que tous les six ans le pape y consente par un bref. Comme il y a beaucoup d'endroits où l'on ne tient pas de comptes séparés pour les ecclésiastiques, ils paient cet impôt en entier comme les laïcs; mais on évalue à peu près, et toujours avec ménagement, ce que chaque ecclésiastique doit consommer en vin, lard, huile et autres articles sur lesquels portent less millones dans toute leur étendue, et on lui rembourse ce qu'il se trouve avoir payé au - delà de cette évaluation.

Mais, comme partout, le fait diffère toujours un peu du droit, le clergé ne paie rien, ou presque rien, à raison de ces millones, dans les petits endroits où il acquiert facilement de la prépondérance; et le poids de tout cet impôt retombe sur le peuple.

Le clergé est soumis outre cela à une petite

imposition annuelle, connue sous le nom du subsidio.

Mais la plus forte de ses contributions est celle de l'escusado, qu'on nomme aussi casa dezmera, maison dîmée, parce qu'il consiste dans le droit accordé par le Saint-Siége aux rois d'Espagne de s'approprier la dîme la plus forte de chaque paroisse, tant de la couronne de Castille que de celle d'Arragon. Cette contribution, dans toute son intégrité, serait d'un grand rapport pour le fisc espagnol; mais elle a été l'objet de transactions et d'abonnemens qui en diminuent beaucoup le produit. Sous le règne de Ferdinand VI on avait résolu de s'assurer, par une régie de quelques années, de ce qu'il pouvait rapporter. Mais avant qu'on eût acquis là - dessus des donnnées suffisantes, le marquis de Squilaci, à son avénement au ministère des finances, se pressa de l'affermer; et quoiqu'il eût été prouvé en 1756 que pour la seule couronne de Castille il pouvait être porté à 16 millions de réaux, ce ministre l'afferma pour douze à la communauté des marchands de Madrid, vulgairement appelée les gremios; encore la plus grande partie du clergé a-t-elle obtenu postérieurement la faculté de l'administrer pour son compte, et au rabais

d'un tiers; en sorte qu'en 1789 il ne rapportait pas dix millions de réaux.

Malgré ces restrictions, si l'on observe que les tercias reales sont encore un impôt indirect qui est à la charge du clergé; si l'on se rappelle que les rois d'Espagne ont la faculté de gréver de pensions presque tous les bénéfices jusqu'à la concurrence d'un tiers de leur revenu, on ne sera pas fondé à dire que le clergé espagnol ne contribue pas aux charges de l'état. Il y a plus, à l'occasion de la guerre terminée par la paix de Basle, il a été, toujours avec l'autorisation du Saint-Siége, plus fortement taxé que le reste des contribuables; et l'on évalue à trente-six millions de réaux l'imposition extraordinaire qu'il a payé. Il avait assurément des droits à cette préférence. Il avait fait des efforts assez heureux pour persuader aux peuples d'Espagne que la cause de Dieu était grandement intéressée à la guerre contre la France. J'ai acquis la certitude d'une offre qu'un général d'ordre faisait sérieusement en 1793 au roi, de lever un corps de quarante mille moines, à la tête duquel il proposait de se . placer (1). L'offre n'a pas eu de suite. Mais-

<sup>(1)</sup> C'est le père Joachim Compary, présentement archevêque de Valence.

le clergé espagnol n'ayant pu être admis à l'honneur de servir, de sa personne, cette cause sacrée, n'était-il pas convenable que du moins, aux dépens de ses immenses revenus, il concourût aux frais d'une guerre de religion?

Une source de revenus publics qu'on pourrait croire très-abondante, et qui jusqu'à présent n'a été que modique, c'est l'Amérique espagnole, à moins qu'on ne veuille regarder comme provenant de cette source les droits du roi sur le produit des mines du Mexique et du Pérou, et ceux que paient les fruits des colonies à leur entrée en Espagne.

Pendant long-temps les frais de l'administration de ces vastes colonies ont absorbé, et au-delà, ce que le fisc en retirait; et ce n'est que depuis le ministère de Galvez que le Mexique a donné du profit par l'établissement de la ferme du tabac.

En 1787 il fut seulement de... 616,295,657 C'est le résultat du compte que rendit le ministre Lerena en 1789. Ce compte, qui fera époque dans l'histoire des finances d'Espagne, quoiqu'il ne soit pas le premier de ce genre, mérite quelques détails.

Lerena, qui jusqu'à sa mort a passé pour inepte; dont la fortune rapide et inexplicable causa en 1785 un étonnement voisin de l'indignation, et qui a emporté au tombeau la haine publique, bien méritée par sa dureté, ses violences, son esprit persécuteur, ingrat et vindicatif, Lerena du moins était ferme et laborieux. Son compte rendu en offre la preuve. Il est peu probable qu'il en soit l'auteur; mais c'est du moins un acte de courage que d'y avoir mis son nom et d'en avoir adopté les principes et les assertions. Le nouveau roi empressé de faire dans ses finances toutes les réformes qu'invoquait depuis longtemps le bonheur de ses peuples, ayant demandé qu'on lui indiquât surtout les suppressions possibles dans le nombre excessif des employés au recouvrement des impôts; Lerena débute dans son compte rendu, par assurer que, vu leur diversité et leur complication, toute suppression de ce genre est impraticable.

Pour prouver l'inconvénient de ce qu'il appelle une économie mesquine, il cite d'un

côté l'exemple de l'Angleterre qui, pour la seule branche des douanes a neuf directeurs largement salariés, et qui en tire, année commune, jusqu'à 3,789,274 liv. sterl.: de l'autre, celui de nos fermiers généraux qui ayant négligé de créer, conformément à la convention additionnelle du 15 janvier 1787, des experts pour évaluer les marchandises anglaises, dont notre traité de commerce permettait l'introduction, ont frustré le fisc d'un revenu de deux à trois millions, ont laissé inonder la France d'une foule de marchandises anglaises, et porté ainsi une violente atteinte à nos propres fabriques.

On avait prétendu que le salaire des douaniers emportait au moins la moitié de ce qu'ils recouvraient. Lerena soutient que c'est une calomnie insigne, et le prouve par les détails suivans.

A quoi pourtant il faut ajouter 5,501,322 pour le salaire du resguardo de tout le royaume, c'est-à-dire, des gardes qui veillent au recouvrement des rentes et aux intérêts du fisc.

| ·                                              |
|------------------------------------------------|
| 2º La rente du tabac avait réaux               |
| produit en 1787 129,007,414                    |
| Elle occupe 4587 personnes sa-                 |
| lariées par 13,631,530                         |
| A quoi il faut ajouter •2,416,580              |
| pour le salaires de 13,575 débitans en détail  |
| qui ont le dixième de tout ce qu'ils débitent. |
| 3º. Les rentes provinciales ont                |
| rapporté en 1787 122,857,678                   |
| Les 3150 employés coûtent . 9,974,085          |
| Lerena prouvait que par les                    |
| utiles réformes qu'il avait opé-               |
| rées cette branche de revenus                  |
| avait été augmentée de 14,350,124              |
| 4°. La rente du sel avait pro-                 |
| duit                                           |
| Elle occupait 1515 personnes                   |
| qui avaient un salaire de 4,676,844            |
| •                                              |
| 5º. La rente des droits sur                    |
| l'extraction des laines avait                  |
| produit 27,449,246                             |
| Et ses 221 employés cou                        |
| taient 635,943                                 |
| 6°. La rente des poudres, y                    |
| compris celle des mines de cui-                |
| vre de Rio Tinto, et celle de                  |
| la fabrique des cartes pour                    |

| 20 I A B E A U                                 |
|------------------------------------------------|
| l'Amérique espagnole, avait réanx.             |
| rapporté 8,468,124                             |
| Etemployait 290 personnes                      |
| salariées par 1.116,452                        |
| 7°. La rente du soufre avait                   |
| produit                                        |
| Et ses 8 employés coûtaient. 14,650            |
| 8°. La rente du vif argent                     |
| et ses accessoires rapportaient 436,844        |
| Sur lesquels 8 pour cent étaient laissés à     |
| ses percepteurs.                               |
| 9°. La rente des cartes pour                   |
| l'Espagne rapportait 1,072,649                 |
| Et ses 11 employés coû-                        |
| taient 44,944                                  |
| Après avoir présenté ce résumé général de      |
| tous les revenus perçus par la voie des di-    |
| recteurs et administrateurs généraux, Le-      |
| rena faisait observer.                         |
| Que tous les employés à ces                    |
| diverses branches étaient                      |
| 10,729; que leur salaire se                    |
| montait à 37,199,970                           |
| Ce qui faisait, l'un portant                   |
| l'autre, à peu près 7 réaux 13                 |
| maravédis pour cent du produit                 |
| total de ces rentes qui était de . 510,859,937 |
| A ces principales sources de                   |

revenu devaient se joindre 21 réaux. autres articles qui sont l'objet d'administrations particulières, et qui avaient rapporté en 1787. 105,435,720

Leurs frais d'administration et de recouvrement, coûtaient 2,647,333

Ce qui faisait environ 2 réaux 17 maravédis pour cent réaux.

Récapitulant tous les articles précédens, on trouvait que les frais de perception et d'administration absorbaient une somme de

ne de . . . . . . . . . . . . 40,483,248

Et que le total de ces revenus était de . . . . . . . . . . . . . 616,295,657

Qu'ainsi les frais de perception ne coûtaient pas plus de 6 réaux 14 maravédis pour cent.

Il fallait toutefois y ajouter ceux de l'entretien de 3571 gardes, chargés de surveiller la contrebande, et qui coûtaient

11,002,645

Ajoutant cette dernière somme à la précédente, on avait pour total des frais de perception

.... 51,485,893

## Récavitulation générale.

En effet, disait Lerena, prenant pour exemple le revenu des douanes d'Angleterre, suivant Smith, il se montait à une somme qu'on peut évaluer à . . 246,966,000

livres.

Les frais de recouvrement étaient de .

25,911,000

Ils coûtaient donc plus de dix pour cent.

De même en France les revenus étant en 1789 de . . . . 544,800,000

Et les frais de perception de. 57,665,000 Ils absorbaient donc aussi plus du dixième de son revenu total. Lerena ajoutait que lors de son entrée au ministère, l'Espagne avait un déficit annuel de plus de 40 millions de réaux; qu'il avait augmenté ses revenus de plus 100 millions, et qu'il se flattait de les augmenter encore de 50. La mort ne lui a pas permis de réaliser ces brillantes espérances; d'ailleurs, les dépenses auxquelles peu après l'Espagne fut entraînée, l'auraient bien obligé d'y renoncer.

Le reste de son mémoire n'est qu'une apologie ampoulée du courage et de l'activité qu'il a déployés; petit chef-d'œuvre d'arrogance, où il n'est ni modeste ni avare d'expressions injurieuses contre les grands, les riches et les ignorans, parmi lesquels seuls il assure au roi que se trouvent les calomniateurs de son administration.

Il ne manque rien à ce mémoire quant au tableau des reveuus de l'Espagne. On désirerait également y trouver celui de ses dépenses et de ses dettes. Mais il faut puiser ces lumières à d'autres sources.

| Et la marine plus de 127,000,000               |
|------------------------------------------------|
| Il est vrai que cette année la marine avait    |
| fait les principaux frais d'une guerre très-   |
| courte contre le Portugal.                     |
| En 1777, les dépenses totales réaux.           |
| ne furent que de 476,385,565                   |
| Sur quoi l'armée de terre coûta                |
| plus de 210,000,000                            |
| Et la marine seulement, peu                    |
| au-delà de: 86,000,000                         |
| Et comme cette année le total                  |
| des revenus n'avait pas passé 372,346,884      |
| Il y avait un déficit de 104,038,681           |
| On recourut à des ressources passagères et     |
| ruineuses pour en combler une partie. Mais     |
| comme alors on était occupé aux préparatifs    |
| d'une guerre qui ne tarda pas d'éclater, on    |
| fut obligé d'en adopter non de mieux calcu-    |
| lées, mais de plus constantes,                 |
| en faisant sur les rentes provin-              |
| ciales une augmentation de 30,000,000          |
| Sur les revenus de la couronne                 |
| d'Arragon une de 12,000,000                    |
| Sur la rente du tabac une de * 2,000,000       |
| Mais les rentrées ne pouvant qu'être lentes,   |
| successives et probablement incomplettes, le   |
| ministre des finances fut obligé en 1779 d'ar- |
| racher à la communauté des gremios de          |
| Madrid                                         |
|                                                |

DE L'ESPAGNE MODERNE.

Madrid une avance de 50 millions à trois et demi pour cent.

Ces moyens s'étant encore trouvés insuffisans, on recourut à l'expédient des billets royaux, dont nous parlerons plus bas.

En 1784, à l'issue de la guerre on trouve la dépense portée à. . 685,068,068

Et la recette élevée par des moyens extraordinaires, à la même somme.

En 1786, le total du revenu

de l'Espagne était de..... 615,335,147

Et en 1787, comme nous venons de le voir, de..... 616,295,657

33

Mais le capital des dettes s'é-

levait à.....,543,906,944

Faisons-en le recensement et remontons à leur origine.

## CHAPITRE II.

Dettes anciennes et modernes de l'Espagne. Gremios. Billets royaux. Projets pour améliorer les finances.

La dynastie actuelle a hérité des dettes de la précédente, qui sont connues sous le nom de juros, et qui portent un intérêt, à la vérité modique. C'est encore pour l'état une charge annuelle d'environ vingt millions de réaux, dont le paiement est affecté sur différentes branches de ses revenus.

Philippe V laissa des dettes pour la valeur de 45 millions de piastres (plus de 168 millions de livres tournois.) A sa mort, Ferdinand VI fut effrayé d'un tel fardeau. Il était juste, mais faible et scrupuleux. Il assemble une junte composée d'évêques, de ministres et de gens de loi, et l'invite à prononcer si un roi est tenu d'acquitterles dettes de son prédécesseur. La question fut décidée à la négative par la pluralité, la conscience du roi soulagée, la banqueroute résolue.

Ferdinand poussa plus loin son économie

mal calculée. Uniquement occupé d'épargnes, il laissa languir toutes les branches de l'administration, armée, forteresses, possessions d'outre-mer. Aussi Charles III à sa mort trouva-t-il dans ses coffres pour plus de 165 millions de nos livres. Il se fit un devoir de réparer la fatale omission de Ferdinand VI. Dès l'année 1762, il fit payer un à compte de six pour cent sur les dettes de Philippe V; ce qui fut continué cinq ans de suite. En 1767, les six pour cent furent réduits à quatre. L'année suivante on distribua soixante millions de réaux entre les créanciers. En 1769, on fut forcé d'interrompre le paiement de ces àcomptes; ce qui acheva de décréditer les effets royaux. Pendant mon premier séjour en Espagne on se croyait heureux de les négocier à 80 pour cent de perte.

Il y a cependant encore certaines occasions de les placer avec moins de désavantage. Quelque fois en traitant avec le gouvernement pour quelque entreprise qu'il veut favoriser, on obtient qu'il en admette une certaine quantité au pair. On la reçoit encore pour le paiement des medias annatas. Hors ces cas trèsrares, les créances sur Philippe V sont des effets à peu près sans valeur. Ils ne portent point intérêt; et leur remboursement, s'il

s'effectue jamais, se fera attendre encore long-temps, surtout par les créanciers étrangers. Ceux - ci, quelque sacrés que soient leurs titres, quelque puissans que soient leurs interprêtes, sollicitent vainement des exceptions à la loi qui les exolud de tout remboursement jusqu'à ce que les créanciers Espagnols soient entièrement satisfaits. On m'a souvent cité à Madrid l'exemple de Louis XV, qui écrivit lui-même à Charles III, pour obtenir une de ces exceptions en faveur d'un de ses valets de chambre et qui en reçut une réponse très-amicale, mais parfaitement négative.

Charles IV, dès son avènement au trône, a témoigné le désir d'acquitter les dettes de Philippe V et de Ferdinand VI, désignant celles qui seraient payées en totalité, et celles sur lesquelles le fisc pourrait transiger. L'exécution de ces mesures était à peine ébauchée, que les préparatifs et bientôt après les frais d'une guerre inutile ont forcé de les suspendre.

Tant de variations n'ont pu qu'affaiblir le crédit du gouvernement Espagnol. Charles III, dont la loyauté personnelle inspirait beaucoup d'estime, en a fait deux fois la fâcheuse expérience.

En 1783, il essaya un emprunt de 180 mil-

lions de réaux dans lequel les créances sur Philippe V seraient admises au pair pour un tiers. Il crut lui avoir donné par laune forme séduisante. L'événement prouva le contraire. Au bout de deux ans l'emprunt avait à peine produit douze millions de réaux, et on fut obligé de le fermer. Les créanciers étrangers turent peu tentés de courir de nouveaux risques. Quant aux Espagnols eux-mêmes, ils sont en général peu confians, peu enclins à l'agiotage. Ils préfèrent un gain modique, mais sûr, aux spéculations hasardeuses qui sont adoptées ailleurs avec avidité. Ils sont plus qu'aucune autre nation attachés à l'anicienne routine.

Depuis long-temps, loin de se laisser tenter par les placemens que présentent les pays étrangers, ils bornent leur confiance à cette communauté de marchands de Madrid, connue sous le nom de gremios dont nous avons dejà parlé plus d'une fois.

La caisse des gremios est une sorte de banque publique, où tous les particuliers vont placer leur argent au modique intérêt de deux et demi ou trois pour cent. Les motifs de la confiance qu'ils inspirent sont l'appui constant que leur a accordé le gouvernement, et la régularité avec laquelle ils ont toujours acquité les intérêts des capitaux, dont ils sont dépositaires; et quoiqu'ils aient hasardé des entreprises peut-être au-dessus de leurs forces, quoiqu'ils soient toujours en avances avec le gouvernement, rien n'a pu jusqu'à présent ébranler leur crédit. Ils ont la ferme des droits d'entrée de Madrid, une portion aujourd'hui très-modique de celle de l'Escusado, l'entreprise des principales fabriques du royaume. Ils ont été, pendant quelque temps, chargé de l'approvisionnement de l'armée; et l'administration, qui dans les momens de détresse, a souvent recouru à eux avec succès, les a regardés long-temps comme la principale colonne de l'état.

On a cependant commencé depuis quelques années à sentir qu'on pouvait se passer d'eux. La nécessité même en a fait une loi. Dès le debut de la guerre d'Amérique, le gouvernement, dépourvu des ressources extraordinaires qu'exigeait le déploiement de ses forces, sur les deux élémens et dans les deux hémisphères, privé des trésors périodiques de l'Amérique espagnole qu'on ne voulait pas exposer à l'avidité des cersaires Anglais, crut devoir recourir à une ressource jusqu'alors inconnue à l'Espagne. Il s'adressa à quelques banquiers Français établis à Ma-

drid, négocia par leur entremise un emprunt de neuf millions de piastres simples, et créa du papier-monnaie pour la valeur de cette somme. Ce papier était partagé en 16,500 billets ou vales reales, auxquels on attacha un intérêt de quatre pour cent. On le blâma de n'avoir pas en même temps établi une caisse où ces billets auraient été acquités au pair à leur présentation; mais il aurait fallu pour cela avoir des fonds disponibles; et la création même du papier-monnaie prouvait qu'on n'en avait pas.

On blâma peut-être avec plus de raison la cour de Madrid d'avoir négocié son emprunt à des conditions onéreuses qui, trahissant son embarras, devaient altérer la confiance. En effet, les banquiers, qui réalisèrent cet emprunt par leur crédit, demandèrent dix pour cent de commission et l'obtinrent. Mais dans de pareilles négociations le prêteur calcule ses risques, l'emprunteur ses besoins, et de ce double calcul résulte la loi que l'un impose et que l'autre subiti

Quoi qu'il en soit, des que cet arrangement fut ébruité, l'allarme devint générale. On se récria contre une mesure que pouvait, disait-on, excuser à peine la détresse la plus extrême; mesure employée quelque

fois pour acquitter des dettes pressantes, mais jamais pour en contracter. Les banquiers étrangers, Français surtout, qui avaient avancé leurs fonds, prenant pour organe M. Necker, alors ministre des finances, crièrent à la surprise et presqu'à l'infidélité. On parut soupçonner un instant le gouvernement Espagnol d'avoir conçu le projet insensé de les rembourser en papier-monnaie, ou l'espoir ridicule de donner à ce papier une valeur hors de l'Espagne. Il se hâta par des remboursemens effectifs de prouver à ces banquiers et à M. Necker lui-même, que leurs allarmes avaient été gratuites.

Cependant les vales circulaient en Espagne. Mais l'appât d'un intérêt supérieur à celui que donnaient les placemens accoutumés, ne suffit pas pour les mettre en crédit. On les recevait avec répugnance; on s'en dépouillait avec empressement. Dans le cours de la guerre ils perdirent, à certaines époques, jusqu'à vingt-six pour cent; et l'on jetait les haut cris. On ignorait que dans le même temps les Américains luttant, presque sans numéraire, pour leur liberté, voyaient leur papier-monnaie subir un perte de 40 et 50 pour cent. On ne prévoyait pas que bientôt une nation voisine, aux prises

avec toute l'Europe pour la même cause, en aurait un qui perdrait trois et quatre cents pour cent, et qu'elle survivrait à cette crise.

Celle où se trouvait passagèrement l'Espagne procura aux gremios un nouveau triomphe. La confiance dont ils jouissaient s'accrut de la méfiance avec laquelle les billets royaux étaient accueillis. Leur caisse devint un asile où l'on venait mettre en sûreté des fonds qu'on croyait très-hasardés dans celle du roi.

Cependant les besoins du gouvernement augmentant avec les progrès de la guerre, il fit en février 1781, une nouvelle émission de vales pour la somme de 75 millions de réaux. Enfin l'année suivante il en créa encore, en billets de 300 piastres, pour la somme de 221,998,500 réaux. Il se trouva donc alors chargé, pour cet objet seul, d'une. dette de 431,998,500 réaux, sans compter d'autres obligations moins apparentes, qui portaient la dette totale à près de 800 millions de réaux.

· Lors de la première émission des billets royaux, Charles III avait pris l'engagement d'en retirer une partie de la circulation. Mais comme en commençant la guerre il avait grévé ses peuples d'une augmentation de

prospérait pas entre ses mains, l'accroissement des impositions et celui de sa dette, voilà ce que l'Espagne, passagèrement détournée de ses véritables intérêts, a gagné à vouloir venger la mort d'un roi et la religion outragée. Au moment où la guerre fut décidée (j'en ai été témoin ) toute la nation, si l'on en excepte des citoyens éclairés, partageait le ressentiment de la cour. Les communautés religieuses, les grands, les riches propriétaires, tous se firent un devoir de la seconder de tous leurs efforts. Mais les événemens de la guerre, presque constamment malheureux, la tenacité avec laquelle nous défendions une cause que les Espagnols avaient d'abord trouvée si odieuse, le besoin de repos après de violentes agitations, la conviction tardive du peu d'intérêt qu'avait l'Espagne à concourir à l'affaiblissement d'une nation voisine, son alliée naturelle, ont refroidi cette première ardeur. L'indifférence d'abord, bientôt après l'impatience prit sa place; et jamais paix ne fut plus desirée, ne fut accueillie avec plus de transports que celle dont je fus chargé de poser les bases à Figuières, et qui fut signée à Basle le 22 juillet 1795, entre la république française et le roi d'Espagne.

On espéra dès-lors que la cour de Madrid emploierait les loisirs et les économies de cette paix à réparer les brèches qu'une guerre, au moins inutile, venait de faire à ses finances. Mais bientôt après, une seconde rupture suspendit le retour de ses ressources extérieures, et ajourna encore ses moyens de restauration. Cependant, le gouvernement est parvenu à en trouver dans l'intérieur de la monarchie, même au milieu des calamités de cette nouvelle guerre.

Il y a en Espagne une quantité prodigieuse de biens fonds, connus sous le nom de Memorias y Cosradias. Les premiers sont des fondations faites en faveur des églises, avec l'obligation de dire des messes pour l'âme du fondateur. Les Cosradias sont des biens que les dévots ont consacrés au culte particulier des images de la vierge et des saints. Trop long - temps la destination de ces deux espèces de biens les avait fait regarder comme sacrés. Sous un gouvernement moins éclairé, moins courageux, on n'eût jamais osé y toucher; et si la nation espagnole eût été encore aussi généralement, aussi aveuglément superstitieuse qu'on le croit,on ne l'eût pas tenté impunément. Telle est cependant la mesure qui a été prise, il y a moins de deux ans, et dont on éprouve les heureux effets, depuis le mois de navembre 1800.

Les terres, paralysées par la piété des fidèles, inaliénables comme les biens ecclésiastiques; étaient mal administrées, et plus mal cultivées. Le gouvernement les a mises en vente, en destinant les sommes qu'on en retirerait, à l'extinction successive des billets royaux. Dans les premiers mois de cette année (1802) ces ventes avaient déjà produit près de dix millious de piastres (environ trente-sept à trente-huit millions de notre-monnaie).

L'espagne y a gagné de toutes manières; en dépit des scrupules, les acquéreurs se sont présentés en foule. Ces terres entre les mains de leurs nouveaux propriétaires, promettent de doubler de produit. C'est un grand pas qu'a fait le gouvernement espagnol vers l'amélioration de l'agriculture, et l'augmentation de la population. Encore quelques efforts semblables de courage, et il parviendra à arracher son pays à la langueur qui lui est plus préjudiciable, peut-être, que les erreurs de l'administration.

Mais en Espagne plus qu'ailleurs, le courage doit être tempéré par la circonspection. On y craint les innovations, les changemens. On y tient fortement aux anciens préjugés, qui ont empêché jusqu'ici l'adoption de mesures utiles, dont le fisc aurait profité, sans que les peuples eussent eu à en souffrir.

Sous le règne de Charles III, il a été plus d'une fois question de s'approprier les biens des quatre ordres militaires qui, mal administrés dans l'état actuel des choses, seraient d'un meilleur rapport entre les mains du souverain et lui fourniraient, outre un accroissement de revenus, la faculté de remplacer par des pensions les commanderies attachées à ces ordres. Mais les scrupules du monarque ont empêché l'admission du projet.

Un autre, qui ne serait pas moins raisonnable, serait celui d'une taxe générale sur
toutes les terres du royaume, sans en excepter celles du clergé et de la noblesse. Mais
les clameurs, les intrigues de ces deux corps
puissans opposeraient à l'exécution de ce
projet des obstacles dont ouvernement
espagnol ne pourrait triompher qu'en invoquant un appui dangereux; et il sera peutêtre obligé d'attendre des ressources lentes de
l'économie, les avantages qu'il pourrait se
promettre d'une révolution subite, mais
périlleuse.

Sous Charles III, le gouvernement, sans se laisser rebuter par l'accueil qu'on avait fait d'abord au premier essai de son crédit renaissant, ne tarda pas à en tenter un second qui devait présenter à son papier-monnaie un débouché avantageux, réveiller les Espagnols de leur engourdissement, faire sortir de leurs caisses des fonds qui y dormaient sans utilité pour eux-mêmes et pour l'état, et les mettre dans la circulation, au profit du commerce et de l'industrie. Tels furent les grands objets qu'ils se proposa, en établissant en 1781 une banque nationale, qui n'a guère que le nom de commun avec les autres banques de l'Europe.

CHAPITRE

## CHAPITRE III.

Banque de Saint - Charles. Numéraire. Monnaies.

L'IDÉE de la banque nationale fut donnée au gouvernement par un banquier français (M. Cabarrus) qui avait commencé à se concilier sa bienveillance lors de la création du papier - monnaie. Il joignait à une imagination vive et féconde, des talens qu'il avait cultivés dans le silence jusqu'à l'époque qui l'a fait connaître. La faveur du ministère n'aurait pas suffr pour le faire lutter avec avantage contre les obstacles qu'il a eu à combattre. Dans une carrière dont mille préventions lui fermaient l'entrée, il a recueilli de la gloire, de la réputation du moins, et une fortune considérable, que les persécutions qu'il a éprouvées depuis, ont sans doute diminuée Il n'y a que l'aveugle partialité qui puisse attribuer uniquement ses succès à d'heureux hasards. M. Cabarrus a eu des amis trèsardens, des ennemis très-achernés. Ce n'est pas là le sort des hommes ordinaires.

En 1781, après avoir résléchi sur les ressources trop long-temps stériles de l'Espagne,

Tome II.

sur les moyens de les mettre en activité, il proposa un plan de banque nationale.

Le principal objet de cette banque était d'employer beaucoup de fonds ou morts ou placés à un très - modique intérêt. Dans cette vue on devait d'abord établir une caisse destinée à escompter à quatre pour cent toutes les lettres de change tirées sur Madrid. Cette ressource était modique. Madrid n'est pas proprement une place de commerce. Le prix des laines que l'Espagne envoie à l'étranger est l'article principal qui y est soldé; et seul il ne pouvait fournir un emploi bien fructueux aux fonds de la nouvelle banque de Saint-Charles.

On proposait de lui attribuer les profits du real giro, espèce de caisse particulière d'où la cour tire les fonds qu'elle fait passer dans l'étranger, soit pour y payer ses agens, soit pour d'autres motifs. Ce n'était encore qu'une faible ressource. Il ne s'écoule par la voie du real giro que deux à trois millions de nos livres chaque année.

Mais la source principale des profits de la banque devait étre l'approvisionnement de la marine et écelul des troupes de terre. Le premier avait été jusqu'alors réparti entre différens particuliers. Le second était entre les

mains des gremios, et les baux du gouvernement étaient à la veille d'expirer. La banque pouvait donc se mettre bientôt en possession de ces diverses entreprises.

Le gouvernement fut séduit par l'idée de distribuer, entre une grande quantité de citoyens des profits jusqu'alors concentrés dans un très-petit nombre. Les fonds de la banque formaient une somme de 300 millions de réaux partagée en 150 mille actions de 2000 réaux. Tout le monde ayant la faculté d'acheter ces actions, personne ne se trouvait exclu des profits qu'elle devait produire. Outre les fonds morts auxquels on allait ouvrir iun placement , on espérait qu'une grande partie de ceux dont les Gremios jouissaient pour un intérêt modique passerait, de leur caisse dans celle de la banque. L'excédent des octrois des communes était administré par le conseil de Castille. La banque allait désormais faire valoir ce fonds au profit des intéressés. Enfin il y a dans presque toutes les communes de l'Espagne des magasins de grains ou positos, dont le superslu'est converti en argent. C'était encore des fonds morts que la banque pouvait mettre 

On voit qu'elle promettait de grands avan-

tages à toutes les classes de la nation. Il n'est pas étonnant que le ministère en ait accueilli le projet.

Il fut discuté et adopté à une grande majorité dans une assemblée des principaux corps administratifs. On désirait pour la banque l'approvisionnement, par entreprise, des troupes et de la marine. On obtint seulement qu'elle l'aurait en régie ; et il fut convenu qu'on lui allouerait un intérêt de quatre pour cent pour ses avances, et une commission de dix pour cent. Un pareil appât semblait devoir séduire beaucoup de monde. Cependant la plupart des esprits restèrent froids devant cette brillante perspective. Très-peu de personnes retirèrent leurs fonds de la caisse des Gremios. Cette communauté fut seulement obligée d'élever à trois et demi pour cent l'intérêt qu'elle en payait. La banque eut quelques prôneurs, mais ils parurent suspects. Ses antagonistes, armés du prétexte du bien public, déclamèrent avec force. Ils nourrirent une méfiance qu'avaient préparé les événemens antérieurs, et firent bien des prosélytes.

Le nouvel établissement avait pour ennemis, d'abord tous ceux qui le sont de toutes les nouveautés; ceux dont la banque de St. Charles déjouait les calculs; ceux surtout que

la jalousie ou les préventions nationales suscitaient à un jeune étranger accueilli par le gouvernement. Il se prévalait, disaient - ils, d'un crédit éphémère pour bouleverser une nation qui pouvait trouver chez elle des citoyens bien plus propres à l'éclairer sur ses véritables intérêts. Le parallèle qu'on avait déjà établi entre la création du papier-monnaie et notre fameux système, fut alors rappelé. En France c'était un étranger ambitieux qui était venu porter une atteinte mortelle à notre crédit, en voulant le rendre florissant. En Espagne c'était aussi un étranger qui prétendait ranimer le crédit, le commerce, et qui aspirait à séduire la nation par l'appât d'un gain chimérique, l'un et l'autre avaient donné l'idée d'une banque. La ressemblance était donc parfaite. C'est ainsi que jugent la plupart des hommes. La malveillance prétendit, la crédulité et l'ignorance répétèrent que la banque de St.-Charles ne présentait qu'un plan d'opérations illusoires, ou tout au moins inutiles à la prospérité de l'Espagne; qu'au lieu de favoriser la liberté du commerce, elle allait lui devenir funeste ainsi qu'à l'agriculture et à l'industrie; qu'elle naturaliserait en Espagne un fléau jusqu'afors inconnu chez elle, cette classe d'inutiles rentiers qui, dans une opulente oisiveté, vivaient insolemment du travail de leurs concitoyens; qu'après avoir affiché la haine des priviléges exclusifs, elle briguait pour elle-même les plus odieux monopoles.

Ce qui servait de prétexte à cette dernière inculpation, était une concession que la banque obtint bientôt après son établissement; celle d'être seule chargée de l'extraction des piastres. On sait que la portion de cette monnaie qui ne reste pas en Amérique, et qui n'en est pas extraite par la contrebande, arrive en Espagne, d'où elle sert à solder toutes les marchandises que cette puissance reçoit

de l'étranger.

L'extraction des piastres était pour cet objet d'une nécessité indispensable. Dans des temps peu éclairés le gouvernement Espagnol, pour augmenter les revenus du fisc; imagina de l'assujettir à un droit de trois pour cent, qui en 1768, fut porté à quatre; et quoiqu'il soit à présent persuadé par l'expérience que ce droit est un impôt de plus pour le peuple, auquel les étrangers font payer leurs marchandises quatre pour cent plus cher, cependant la situation, des finances et un reste d'attachement aux anciens préjugés ne lui ont pas encore permis de le faire disparaitre. Il en résulte que ce droit étant assez fort pour offrir un attrait à la contrebande, est éludé par toutes sortes de voies; qu'il n'en sort pas moins toute la quantité de piastres nécessaires pour solder la balance de l'Espagne; mais que le fisc est frustré d'une partie de ses recouvremens.

La banque prétendit obvier à quelques-uns de ces inconvéniens en demandant qu'on lui adjugeât le privilége exclusif de l'extraction des piastres. Elle espérait, disait-elle, prévenir ainsi le renchérissement de l'argent, suite nécessaire de la multiplicité des négociations, et diminuer les extractions fraudu-leuses par un surcroit de vigilance qu'on ne devait pas attendre des agens du gouvernement.

Cette nouvelle demande fut accueillie; et on statua que pour faciliter à la banque les moyens de faire avorter les spéculations de la contrebande, il serait défendu, à moins de permissions particulières, de faire sortir des piastres par d'autres voies que celle de Bayonne; et que tous ceux qui en auraient à envoyer au dehors prendraient des lettres de la banque.

Malgré de nombreuses réclamations, en grande partie excitées par l'intérêt personnel, la banque de St. Charles se mit en possession de son privilége au mois de novembre 1783. Le premier usage qu'elle en fit lui fut très-avantageux. Le retour de la paix produisit un écoulement prodigieux de piastres. En 1784, la banque en exporta pour plus de vingt millions; et en 1785, pour près de vingt-deux. Le fisc lui-même gagna à cet arrangement. Son droit sur l'extraction des piastres ne lui avait jamais produit plus de six millions et demi de réaux; il en retira en 1784 plus de quinze, et en 1785 plus de seize. Alors l'ignorance s'éclaira, la malveillance se tut et la banque triompha. Le seul article des piastres lui donna pour près de douze millions de réaux de profit à partager entre ses actionnaires.

Sur ces entrefaites, elle se mit en possession des approvisonnemens de l'armée et de la marine. Son premier dividende, celui de 1,784, s'en ressentit. Il produisit neuf et demi pour cent.

Le triomphe de la banque fut alors complet; et comme les hommes de tous les pays sont extrêmes en tout, on passa rapidement du dénigrement à l'enthousiasme. La banque profita de ce changement pour hausser à différentes reprises les actions qui lui restaient encore, et pour se ménager ainsi de nouveaux accroissemens pour les dividendes strivans. La fermentation s'étendit aux pays étrangers qui se trouvaient alors livrés à toute l'effervescence de l'agiotage. En peu de temps les actions de la banque furent portées en France, à Genève et et ailleurs jusqu'à 3040 réaux; et les Espagnols, moins confians ou plus prévoyans que les étrangers, servirent à souhait cette ardeur inconsidérée.

Elle fut passagère, il est vrai, mais dura encore assez pour produire dans plusieurs fortunes des révolutions funestes. Quelques personnes se chargèrent de la refroidir. Mirabeau surtout, ce souleveur de l'opinion publique, comme il se nommait lui-même, s'éleva contre la banque de St.-Charles avec la véhémence qui lui était trop familière. Il ne dédaigna pas d'écrire un gros volume dans lequel il prodiguait des malédictions, les prédictions les plus sinistres à la banque de St.-Charles, et des injures gratuites à son fondateur. En se résumant, il soutenait que les grandes nations commercantes devaient craindre que leurs capitalistes ne s'intéressassent dans la banque d'Espagne, parce qu'elles avaient besoin de toutes leurs ressources pour diminuer le fardeau de leurs propres dettes; et que les particuliers qui exposaient leur fortune dans une entreprise aussi.

sardeuse, se conduisaient en mauvais citoyens, comme membres de la société, et en insensés, comme pères de famille.

La cour de Madrid sit proscrire par le conseil de Castille la diatribe de Mirabeau, qui n'en produisit pas moins son effet. L'enthousiasme des agioteurs se refroidit et n'a jeté depuis que quelques étincelles. Une trèsgrande partie des actions de la banque a reslué des pays étrangers en Espagne. Les directeurs de l'établissement en 1787 et 1788, en ont racheté trente mille; en sorte qu'il n'y en a plus que cent vingt mille en circulation.

Quatre ans après sa fondation M. Cabarrus imagina de lui créer une nouvelle source de profits, en l'intéressant dans une compagnie des Philippines, dont il venait aussi de jeter les fondemens. Il détermina les actionnaires de la banque à verser 21 millions de réaux déduits de son dividende de 1784, dans les fonds de cette compagnie. Quel qu'ait été, quelque soit le succès de ce nouvel établissement, ce placement du moins n'aura pas entamé le capital de la banque.

L'époque de l'engoûment qu'elle avait inspiré est passée probablement pour ne plus revenir : celle du dénigrement doit l'être ; et l'opinion publique paraît enfin fixée sur son compte. Il est avéré en dépit de l'autorité de Mirabeau que, sans cesser d'être bon citoyen et bon père de famille, on peut placer ses fonds dans la banque de St.-Charles. Elle doit paraître solidement établie, puisqu'elle a résisté aux orages qui ont assiégé son berceau.

Depuis 1785, presque toutes ses assemblées ont été tumultueuses. Lerena qui, à cette époque, parvint au ministère des finances, débuta par lui donner tous les témoignages de sa prévention contre son auteur. Il suscita des tracasseries à ses anciens administrateurs, les fit destituer d'une manière scandaleuse, et remplacer par leurs ennemis. Il fit enlever à la banque la régie des approvisionnemens, que par sontraité elle avait encore pour trois ans, et dont les profits auraient pu réparer les pertes que la fatalité des années précédentes lui avait causées ; et il en confia la gestion à cette communauté des Grémios, qui attendait impatiemment un vengeur. Tant de preuves de malveillance décréditèrent tellement les actions de la banque, que vers la fin de 1791, elles se vendaient à peine 1800 réaux, le dividende compris.

L'animosité de Lerena ne s'en tint pas là. Jaloux du crédit et des succès de M. Cabarrus qu'il regardait comme un rival dangereux,

irrité des propos peu mesurés que celui-ci s'était permis contre lui, il lui suscita tant de tracasseries qu'il l'obligea en 1790 de se démettre de sa place de directeur perpétuel de la banque. Ce n'était pas encore assez. Il saisit peu de temps après le prétexte d'une lettre insignifiante qu'il écrivait à un de ses correspondans, pour le faire arrêter. Cette détention a duré plus de cinq ans ; et le ministre Lerena, aussi propre à savourer la haine qu'à l'inspirer, a emporté au tombeau la consolation de laisser son ennemi dans la captivité. Son successeur, M. de Gardoqui, avait une injustice à réparer. Soit faute de crédit, soit par une tiédeur qui a donné lieu à de fâcheuses interprétations, il n'a pas été prompt à remplir cette tâche. La cause de M. Cabarrus a été suivie avec les formes lentes qui sont trop communes en Espagne, et que la secrette malveillance a bien des moyens de rendre plus lentes encore. Enfin, dans le courant de 1795, il a obtenu une justice tardive, mais éclatante. Il a été absous de toutes les inculpations dont on l'avait chargé, réintégré dans toutes ses places, et autorisé à poursuivre, aux dépens de la succession de son perséculeur, les pertes que sa longue détention a faites à sa fortune.

Mas depuis 1796 M. Cabarrus a encore éprouvé de grandes vicissitudes. Il avait été décoré du titre de comte ; en peu de temps il avoit reconquis presque toute son ancienne influence sur cette banque de Saint-Charles, qui était son ouvrage. Dans une assemblée qu'elle avait tenue en sa présence, on s'était promis d'abjurer ses haines, de ne donner aucune suite aux procédures entamées. En se rapprochant du prince de la Paix, il avait recouvré une partie de son crédit ; et ce ministre suprême voulut bien déférer, en quelque sorte à ses avis, en portant au ministère deux hommes indiqués par l'opinion publique, plus encore que par l'amitié.

Le comte de Cabarrus fut ensuite chargé de quelques missions de confiance au dehors. A son retour èn Espagne on crut (ses ennemis prétendent qu'il fit croire ) que certaines relations qu'il avait à Paris, le rendaient trèspropre à la principale ambassade que l'Espagne eut alors à donner.

Il fut nommé ambassadeur en France. Il allait déployer son nouveau caractère, lorsqu'on fit remarquer au directoire exécutif qu'étant né français, il ne pouvait représenter une puissance étrangère, dans sa propre patrie; son admission fut rejetée.

C'était un affront qu'il éprouvait; on lui en fit un tort: dès-lors sa faveur déclina et fit même place à une sorte de disgrâce. Après avoir voyagé quelque temps, il retourna en Espagne; ses ennemis avaient mis son absence à profit. Il vit bientôt qu'une retraite philosophique était ce qui convenait le mieux à sa position. Il a été s'établir à quelques lieues de Madrid, dans une campagne qu'il a vivifiée, et où il n'est occupé que d'agriculture et d'établissemens d'industrie. — Mais revenons à la banque de Saint-Charles.

Quinze ans après sa fondation; elle s'est trouvée bien différente de ce qu'elle était à son début. Elle devait être absolument indépendante du gouvernement : elle est entièrement sous sa main. La cour lui a donné un juge conservateur, et elle a la plus grande influence sur la nomination de ses directeurs. On a vu pendant la guerre avec la France ses actions se négocier difficilement à 1500 réaux. Cependant, si on en excepte une des dernières années, elle a constamment distribué un dividende de six, cinq et demi, cinq ou au moins, quatre et demi pour cent; ce qui est à peine croyable après la grande diminution qu'ont éprouvées les sources de ses profits. Elle escompte peu de lettres de change. Les

paiemens qu'elle fait au-dehors pour le gouvernement peuvent être presque comptés pour rien. L'approvisionnement de l'armée et de la marine lui a été entièrement enlevé. Il ne lui reste plus, comme moyen de faire des gains considérables, que le privilége de l'extraction des piastres.

La voilà donc cette banque de St.-Charles, plus fameuse qu'elle n'avait mérité de l'être. Elle n'a justifié ni les promesses pompeuses de ses fondateurs, ni les sinistres prédictions de ses ennemis. Mais on doit convenir que, tout compensé, elle a eu plus d'avantages que d'inconvéniens. Elle a électrisé bien des têtes qui semblaient destinées à rester engourdies. Elle a développé et mis en activité des talens qu'on ne soupçonnait pas. Elle a jeté dans la circulation bien des fonds enfouis par l'insouciance et le défaut d'emploi.

Elle nous conduit à dire deux mots du numéraire et des monnaies d'Espagne.

Il n'est point facile de connaître exactement le numéraire qui circule en Espagne. Elle a sous sa domination les mines de tous les métaux qu'elle convertit en monnaie. Ces métaux monnayés ne peuvent sortir de l'Amérique sans payer un droit. Ils en acquittent un second à leur entrée en Espagne. Enfin, il y en a un troisième perçu sur tout ce qui passe d'Espagne à l'étranger. Il paraîtrait donc que la combinaison des relevés des douanes devrait donner une idée positive du numéraire existant dans ce royaume. Mais de toute cette monnaie fabriquée dans les colonies espagnoles, une bonne partie passe de là directement en contrebande dans les autres pays de l'Europe: une autre sort aussi en fraude pour aller solder les marchandises étrangères avant d'avoir abordé à un port espagnol; et enfin, comme en Espagne on néglige de faire de fréquentes refontes, on manque de données suffisantes pour déterminer le numéraire qui y circule.

Peu de temps avant sa mort, Musquiz, qui avait dirigé les finances, soit comme chef de bureau, soit comme ministre pendant près de vingtans, n'avait pas même des à peu près sur cette connaissance. Il l'avoua un jour en ma présence devant quelques Espagnols plus éclairés que lui; et c'est d'après la discussion qui s'engagea à cette occasion que j'appris que le numéraire circulant était d'environ QUATRE - VINGT MILLIONS DE PIASTRES FORTES. L'Espagne était alors livrée à une guerre dispendieuse, et n'avait pas encore tenté la ruineuse attaque de Gibraltar. Depuis

elle a effectué ou préparé quelques opérations militaires dont la suite a été l'anéantissement ou le paiement au-dehors de capitaux qui ne sont point rentrés. Dans la guerre, quoique très-courte, qu'elle a faite contre la France, elle a éprouvé de ces pertes qu'on ne répare qu'au bout de quelques années ; et celle qui l'a suivie de près, en suspendant tous ses moyens de prospérité, n'a pu qu'ajouter à ses embarras. Ainsi, quoique depuis 1782 son commerce se soit étendu, et que l'exploitation de ses mines ait été plus abondante qu'auparavant, son numéraire pourrait bien être encore à peu près le même qu'à cette époque. On aura peut-être de la peine à concevoir que l'Espagne en possession de presque toutes les mines d'argent et d'une grande portion des mines d'or, soit réduite à un numéraire si modique, surtout quand on se rappelle que sous Charles-Quint elle avait. presque tout l'or et l'argent de l'Europe, et (ce qui est bien plus précieux ) dans les productions de son sol et de son industrie, de quoi se passer de toutes les autres nations.

Comment en moins d'un siècle a-t-elle pu décheoir de cet état de splendeur? A quoi attribuer une révolution si rapide et si complette?

Tome II.

les pesant, sauf à diminuer de leur valeur dans la proportion de ce qui manque à leur poids. On ne peut donc ni les évaluer précisément en monnaie française, ni exprimer combien on en tirait du marc d'or.

Il y a encore des pièces d'or de chacune de ces quatre espèces qui, quoiqu'avec un cordon, sont dans le cas d'être pesées. On les distingue à ce qu'au lieu de l'effigie du roi d'Espagne elles portent une croix.

Monnaies d'or cordonnées, mais qu'on ne frappe plus depuis 1772.

| Noms des monnales Leur valeur;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| the training of the last of th | monnaie française.   |
| réaux. , marav.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | of the is            |
| La pièce de 4 pistoles à cordon, antérieure à                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                      |
| Pannée 1772 321 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 80 5 T               |
| La demi-pièce de 4 pis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | - 14.00              |
| toles, id 160 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 40 . 2 17            |
| La pistole d'or, idem. 80 10.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 40 2 13              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 10 0 6 5             |
| *Monnaies d'argent qu'on n                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | e frappe plus.       |
| L'ancienne piastre conpée valant 20 réaux.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                      |
| L'ancienne demi - piastre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Ces quatre pièces    |
| coupée 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | sont dans le meme    |
| L'ancienne piecette ou pe-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | cas que les 4 pièces |
| zetta coupée 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | d'or coupées.        |
| L'ancienne demi-piecette                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 1 1 1 1 1 1        |
| coupée 2 17 m .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      |

### DE L'ESPAGNE MODERNE.

| L'ancienne piastre cordon- |           |
|----------------------------|-----------|
| née , mais portant deux    |           |
| globes couronnés, valant   |           |
| comme la coupée; et celle  |           |
| du nouveau coin            | 20 réaux. |
| La demi-piastre ancienne,  |           |
| mais cordonnée et aux      |           |
| deux globes                | 10        |

## Monnaies du nouveau cours.

| Leur valeur en<br>Noms , réaux de vellon |              | Leur valeur en<br>monnaies de Fr. |                               |  |
|------------------------------------------|--------------|-----------------------------------|-------------------------------|--|
| des monnaies                             | et maravedis | le charge étant<br>au pair.       | ces monnaies<br>dans le marc. |  |

#### MONNAIES D'OR

| Le quadruple, ou once   | . '   |        |         |      |        |
|-------------------------|-------|--------|---------|------|--------|
| d'or appelée en Espa-   |       |        |         |      |        |
| gnol doblon de a ocho   |       | • 4    |         | 11.0 |        |
| onza de oro, ou vul-    | réau: | x mar. | liv. s. | d. * | *.     |
| gairement medalla       | 320   |        | 80 .    |      | 3      |
| La demi - quadruple ou- | 4     |        | - 1 0   |      |        |
| media onza              | 160   |        | 40 .    |      | 17     |
| El doblon de oro, ou    | 1     |        |         |      | •      |
| pistole d'or            | 80    | / 100  | to the  |      | 34     |
| Le deni-doblon de oro   | 40    |        | 10 .    |      | 68     |
| Le petit écu d'or ou    | ")    |        | •       |      | :      |
| veinten, ou vulgaire-   |       | *.     |         | 25   |        |
| ment du ito             | 21    | . 8    | 5       | 5    | 129111 |
| 7                       | ٠,    | f      |         | *    | morns. |

#### MONNAIES D'ARGENT.

La piastre forte, peso
duro ou peso fuerte,
vulgairement piastre
gourde . . . . . 20 . . . . 5 . . . . 8 1

| 7.0                                                                                                                                                                                                             |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| réaux. mar. liv. s. d.                                                                                                                                                                                          |    |
| La demi-piastre 10 2 10 17                                                                                                                                                                                      |    |
| La piecette, pezeta co-                                                                                                                                                                                         |    |
| lumnaria                                                                                                                                                                                                        |    |
| La media pezeta colum.                                                                                                                                                                                          |    |
| naria                                                                                                                                                                                                           |    |
| Le realito columnario ou                                                                                                                                                                                        |    |
| quart de pezeta colum-                                                                                                                                                                                          |    |
| naria 1 8 ½ 6 3 136                                                                                                                                                                                             |    |
| Nota. Ces trois dernières pièces ne se frappent qu'aux I des. Elles sont cordonnées et portent d'un côté l'écusson d'E pagne, et de l'autre, deux globes surmontés d'une couron et placés entre deux colonnées. | 8- |
| Noms Leur valeur en Leur valeur en Combien                                                                                                                                                                      | au |
| des monnaies. réaux. monnaie de Fr. marc.                                                                                                                                                                       |    |
| réaux. maray. liv. s. d.                                                                                                                                                                                        |    |
| La piecette ordinaire,                                                                                                                                                                                          |    |
| pezeta 4 41                                                                                                                                                                                                     |    |
| La demi-piecette ordi-                                                                                                                                                                                          |    |
| naire ou real deplata. 2 0 10 . 82                                                                                                                                                                              |    |
| Le realito ou real de                                                                                                                                                                                           |    |
| Rellon, qui se pronon-                                                                                                                                                                                          | 1  |
| ce veillon 10u 34 5 164                                                                                                                                                                                         |    |
| MONNAIES DE CUIVERE.                                                                                                                                                                                            |    |
| La pièce de deux quartos 8 1 2 6 19                                                                                                                                                                             | 1  |
| Le quarto 4 1/4 1 3 39                                                                                                                                                                                          |    |
| 1 ochavo                                                                                                                                                                                                        |    |

La plus grande quantité des monnaies d'or est frappée en Amérique. Il n'en sort qu'une très-petite portion des balanciers de Séville. Celles d'argent qui sont frappées dans l'A- mérique espagnole ont pour signes, d'un côté, l'écusson d'Espagne entre deux colonnes, et de l'autre, une guirlande de lauriers autour de l'effigie du souverain, comme pour indiquer que les rois d'Espagne sont les conquérans de l'Amérique.

Celles que l'on frappe dans les monnaies d'Europe ne portent que l'écusson sans colonnes et l'effigie du roi sans guirlandes.

Il y a plusieurs hôtels de monnaies au Pérou. Le plus connu est celui du Potosi. Il y en a un à Santa Fe de Bogota, un à Santago de Chili et un à Mexico. De ce dérnier sort la plus grande quantité des piastres qui passent en Europe.

Chacun de ces hôtels a sa marque distinct tive. Celle de *Mexico* est une M majuscule surmontée d'un petit o.

Il n'y en a que trois en Espagne; celui de Madrid, celui de Séville, et celui de Ségovie. La marque du premier est une M couronnée. Celle du second une S. Celle du troisième un petit aqueduc à deux étages, mais depuis plusieurs années l'hôtel de Ségovie ne frappe plus que des monnaies de cuivre.

Il y a outre cela en Espagne des monnaies idéales, dont quelques-unes sont des monnaies de change. Ce sont:

La pistole simple ou le doblon, valant 4 piastres simples, ou à peu près quinze francs de notre monnaie quand le change est au pair. C'est même d'après cette monnaie idéale qu'il se règle entre la France et l'Espagne.

La piastre simple ou peso qu'on appelle peso sencillo, pour le distinguer du peso fuerte, piastre forte, vaut quinze réaux ou 3 liv. 15 sous.

L'écu de veillon est aussi une monnaie idéale dans laquelle on évalue quelquefois les revenus de la couronne. Il vaut dix réaux de veillon ou la moitié d'une piastre forte.

Le ducat, autre monnaie idéale qui sert à évaluer les revenus des particuliers et les appointemens des employés dans l'administration. Il vaut onze réaux.

Nous ne parlerons pas de quelques autres monnaies idéales qui ne sont connues que dans les provinces, comme la livre Catalanne, la livre Valencienne, etc.

L'Espagnes'estassez constamment abstenue d'altérer le titre de ses monnaies. Elle a senti que la moindre variation, la moindre incertitude à cet égard influerait dangereusement sur toutes les opérations du commerce de l'univers, qui reçoit de cette puissance la plus grande partie des métaux qu'il emploie: Cc-

pendant, en 1737 ayant observé que la piastre forte n'avait pas une valeur proportionnée à la différence qui existait alors entre les matières d'or et celles d'argent, elle la porta à vingt réaux. L'équilibre qu'elle avait youlu · rétablir s'étant dérangé de nouveau, le titre de l'or ne fut plus proportionné à son abondance. Il y avait trop d'avantage à l'exporter de préférence à l'argent. Si l'Espagne n'eût remédié à cet inconvénient, elle eût été à la longue entièrement dépouillée de son of. Elle augmenta donc d'un seizième la valeur nominale de toutes ses monnaies d'or, sans rien changer ni à leur poids ni à leur titre. Par là, le quadruple ou dobton de a ocho, qui n'avait insqu'alors valu que quinze piastres fortes en valut seize; et ainsi à proportion des autres monnaies d'or. Les nations qui possèdent les métaux font la loi aux autres, quant au titre de leurs monnaies; celles qui ne la suivraient pas en seraient tôt ou tard les victimes. C'est cette raison qui détermina peu après notre gouvernement à diminuer de quelque chose le poids de ses pièces d'or, sans toutefois altérer leur titre.

Il y a un conseil particulier qui règle et juge les affaires relatives aux monnaies, sous le titre de real junta de commercio, mo-

neda, minas, etc. Cette junte, composée de plusieurs membres du conseil des finances, d'un de celui de Castille, et de deux de celui des Indes, est souveraine dans sa partie, et aussi indépendante que les autres conseils souverains de la monarchie.

# CHAPITRE IV.

Conseil de guerre et ses attributions.
Grades militaires. Du duc de Crillon.
Infanterie. Moyens de recruter. Quintas.
Milices. Cavalerie. Rareté des bons
chevaux. Artillerie. Génie. Education
militaire. Du comte Orelly. Récompenses militaires.

Le conseil de guerre est à la fois un tribunal et un corps permanent d'administration. Le roi le consulte ordinairement sur les ordonnances relatives à ses troupes. Jusqu'au règne de Philippe V, il a nommé aux grades supérieurs de la hiérarchie militaire. Mais la dynastie actuelle, se débarrassant successivement de toutes les entraves qui gênaient l'exercice du pouvoir, a hérité de cette prérogative du conseil de guerre. Le roi nomme à tous les emplois de son armée, sur la présentation de l'inspecteur de chaque arme. Les inspecteurs prennent aussi quelquefois des mesures militaires sans le concours du gonseil de guerre; mais alors même il donne, pour la forme, sa sanction à ces mesures. C'est ainsi qu'autrefois nos parlemens enregistraient presque toujours avec docilité ce qui émanait du monarque. Quelquefois ils présentaient du moins quelque ombre d'opposition à ses volontés. Mais aucun des conseils souverains en Espagne n'a la ressource d'opposer cette faible barrière aux irruptions du pouvoir arbitraire. Le despotisme n'y est irrité, provoqué aux excès par aucun obstacle légal. Il n'y a pas contre lui de point de ralliement. S'il sait être modéré, il peut, en dépit des horoscopes, durer encore longtemps.

Les principales fonctions du conseil de guerre sont d'administrer la justice à ceux qui, comme tous les militaires par exemple, ont leurs causes commises à son tribunal. Il est partagé en deux chambres ou salas. La sala de govierno s'occupe spécialement d'objets d'administration: elle a pour conseillers-nés les inspecteurs, le plus ancien des capitaines des gardes du corps et le plus ancien des deux colonels aux gardes.

La sala de justicia se borne aux affaires contentieuses. Si l'on est mécontent de sa décision, on peut demander que la cause soit portée de nouveau aux chambres réunies.

Suivant les traités, toutes les cautes des étrangers jugées en première instance par les juges militaires, vont par appel au conseil de guerre. C'est un privilége auquel tiennent beaucoup les nations étrangères, et surtout la nôtre. Les membres de ce tribunal, anciens militaires pour la plupart, ont cette manière de juger plus expéditive, qui est familière dans leur métier et qui est fort désirable pour les affaires de commerce. Sans être plus accessibles que les autres aux sollicitations de la faveur ou aux tentatives de la corruption, ils le paraissent du moins davantage au langage de la raison; dans mes fréquentes relations avec eux, je n'ai eu qu'à · me louer de leur sagesse et de leur équité; et pour les intérêts de notre commerce je souhaite fort que nos concitoyens les conservent pour juges suprêmes.

Le grade militaire le plus éminent qu'il y ait en Espagne, est celui de capitaine général de l'armée. Il équivalait à celui de maréchal de France, avec lequel il n'était pas incompatible, puisqu'ils iont été réunis en la personne du maréchal de Berwick. Ce grade a été pendant long-temps fort peu prodigué en Espagne. En 1785, deux personnes seulement en étaient revêtues dans l'armée

En 1788, l'infanterie était composée de 44 régimens de deux bataillons chacun, sans compter ceux des gardes espagnoles et des gardes valonnes, contenant chacun 4,200 hommes en six bataillons. Sur ces 44 régimens, 35 étaient nationaux, deux italiens, trois flamands et quatre suisses.

Des deux régimens italiens, un a été réformé. Il ne reste plus que celui de Naples.

Les trois régimens flamands connus sous le nom de petits vallons (Flandre, Bru-xelles et Brabant), ont été incorporés dans les régimens nationaux.

Les régimens suisses ont été portés de quatre à six (1).

Les régimens nationaux ont été augmentés de 14, dont deux, les volontaires d'infanterie de Tarragone et de Girone, ont été créés en 1792, et les douze autres pendant et de puis la guerre avec la France.

Ces 88 bataillons de 1788, à 684 hommes, par bataillon, auraient dû porter l'infanterie espagnole à 60,192 hommes. Cependant j'ai souvent entendu répéter pendant mon premier

Rultiman, Reding, et Betschart créés en 1742: celui de Yann en 1794; et celui de Courten en 1796.

séjour que l'Espagne avait à peine 30 mille hommes, sur pied. La dernière guerre a prouvé qu'elle était capable de beaucoup plus grands efforts.

Peu avant que cette guerre éclatât on avait donné une nouvelle forme à l'infanterie espagnole. On avait composé chaque régiment de trois bataillons, dont deux de campagne, et un dit *de garnison*, destiné à servi**r** d'entrepôt aux deux autres, à former leurs recrues et à leur envoyer des remplacemens. Les deux premiers doivent avoir 5 compagnies de 77 hommes, dont une de grenadiers et une de chasseurs. Leur complet était de 700 hommes chacun, sur le pied de paix, et de 800 sur le pied de guerre. Lorsque j'arrivai en Espagne en 1792, cette nouvelle formation n'était qu'ébauchée, et il n'y avait encore que deux régimens qui eussent leur troisième bataillon. La plupart de ces régimens, au moment où l'on préparait la guerre, avaient à peine en tout 1000 à 1100 hommes. Dans plusieurs on ne put porter le premier bataillon à 800 hommes, qu'en dépeuplant presque en entier les deux autres. Les bataillons qu'on envoyait successivement aux frontières étaient ainsi composés de quatre compagnies de fusiliers, de 160 hommes chacune, et une de grenadiers de 120. Total 760.

Chaque compagnie dans les régimens espagnols avait un capitaine aux appointemens de paix, de 700 réaux par mois; un premier lieutenant, à 400 réaux; un second lieutenant, à 320; un sous-lieutenant à 250. Dans les régimens étrangers il y avait deux sous-lieutenans.

Chaque soldat avait onze quartos par jour (environ 6 s. 10 d. ; sur lesquels on en retenait deux pour linge et chaussure, sept pour leur ordinaire, et deux pour pourvoir à leurs autres besoins. On les habillait à neuf tous les trente mois, et on leur donnait tous les quinze mois une paire de souliers, deux paires de bas et deux chemises.

On sent bien que tous ces traitemens ont été augmentés en temps de guerre.

Si les deux premiers bataillons de 44 régimens eussent été complets, l'Espagne aurait eu une armée de 70 mille hommes; mais il s'en fallait de beaucoup qu'ils le fussent au commencement de 1792. Aux approches de la guerre et lorsqu'elle eut éclaté, on chercha par toutes sortes de voies à les completter, et on créa douze régimens de plus. En joignant donc à ces 70 mille hommes les 22800 de nouvelle création, les 30 mille de milices provinciales et les 8400 de gardes espagnoles et de gardes valones, l'Espagne auraiteu sous les armes plus de 132,000 hommes d'infanterie. Mais outre que la plupart de ces régimens n'ont pu être portés au pied de guerre, il y a eu sur cette quantité une diminution considérable à faire, tant pour la garnison de Madrid, que pour garder les places de l'intérieur et celle des côtes. Aussi la plus forte armée que l'Espagne ait eu en activité pendant la dernière guerre, n'a pas été audessus de quatre-vingt mille hommes d'infanterie, non compris toutefois vingt mille paysans qui, pour la campagne de 1795, furent armés et incorporés dans les troupes réglées.

Il n'y a pas long-temps qu'une portion de cette infanterie était au-delà des mers. En 1782, trente-six de ses bataillons étaient en Amérique. Mais depuis on a établi dans toutes les Indes espagnoles des corps permanens, et à la fin de 1792 il y avait encore à peine quelques bataillons hors d'Europe. Je ne parle pas des places que l'Espagne possède sur la côte d'Afrique, Ceuta, Melilla, el Peñon, Alhucemas (1). Ces places connues

<sup>(1)</sup> Oran a appartenu à l'Espagne depuis la conquête qu'en fit le cardinal Ximenès, jusqu'en 1792, qu'elle a pris le parti de l'abandonner.

sous le nom de présides d'Afrique, forment un gouvernement particulier, et sont gardées par des troupes de l'armée d'Europe.

Les moyens de recruter cette armée sont en général assez bornés. La nation espagnole, toute brave qu'elle est, répugne depuis plusieurs années au service de l'infanterie. Chaque régiment, pour se procurer des hommes, fait arborer son drapeau dans les lieux où il croit trouver plus de dupes et de libertins, et, comme autrefois en France, il s'entretient des. désordres de la société. Souvent, du moins avant la guerre de 1792, nos soldats, obéis. sant à l'inconstance qui les a caractérisés jusqu'à ces derniers temps, allaient par les gorges des Pyrénées, se livrer aux recruteurs espagnols. Les régimens étrangers se repeuplaient aux dépens des nôtres ; et comme les Espagnols éprouvent peu cette vague inquiétude qui promène leurs voisins dans toutes les armées de l'Europe'; que d'ailleurs notre armée est beaucoup plus considérable que celle d'Espagne, tout l'inconvénient de la proximité des garnisons respectives était de notre côté. Aussi la cour de Madrid a-t-elle été vainement sollicitée de conclure avec la France un cartel pour la remise réciproque des déserteurs; on est seulement convenu de se restituer leurs armes, chevaux et bagages.

A la vérité, il a un autre moyen de repeupler l'armée espagnole, c'est celui des quintas, espèce de tirage qui ressemble à celui de la milice, mais dont il doit être bien distingué en Espagne, où ils sont tous deux en usage, l'un pour recruter les troupes réglées, l'autre pour les régimens provinciaux. L'ordonnance de 1705 statuait, que pour le premier objet on tirerait au sort dans chaque commune pour choisir un sujet sur cing, mais qu'alors le tirage des milices serait suspendu: voilà l'étymologie du mot quintas. Comme cela 'arrive toujours, la chose a changé et le mot est resté. Les quintas à présent n'exigent plus du peuple une si forte contribution, et même, comme il a manifesté en plusieurs occasions combien elles lui étaient odieuses, le gouvernement n'emploie cet expédient que dans les circonstances urgentes. Il s'en était dispensé pendant la guerre d'Amérique. Il y a eu recours deux fois pendant celle qu'il a faite à la France.

Outre ses régimens d'infanterie, l'Espagne en a 42 de milice répartis dans les seules provinces de la couronne de Castille. Ils ne sont rassemblés qu'un mois par an dans le chef-lieu dont ils portent le nom, et alors les officiers et les soldats sont payés. Il est inu-

tile de dire qu'ils le sont aussi lorsqu'en temps de guerre ils sont employés à remplacer les troupes réglées dans les garnisons, ou à faire corps avec l'armée, dont alors ils ne sont assurément pas la portion la moins précieuse. On a pu s'en apercevoir dans la dernière guerre, des le début de laquelle les 84 compagnies de grenadiers et de chasseurs de ces régimens provinciaux, au nombre de 6300 hommes, furent portées sur la frontière. Pendant la paix, à l'exception du mois pendant lequel ils sont rassemblés, ils restent dans leurs villages et y vaquent à leurs occupations. Ces régimens, tous composés d'un seul bataillon de 720 hommes (excepté celui de Mayorque qui en a deux ) doivent toujours être complets. Dès qu'un milicien meurt, déserte, ou est congédié, il est remplacé par le sort dans la commune à laquelle il appartient.

Ces régimens de milice ont un inspecteur particulier; leurs colonels sont pris parmi les citoyens les plus distingués du canton. Ils ont sur les miliciens une autorité fort étendue. Ils peuvent leur imposer des peines afflictives; et il n'y a appel de leurs sentences qu'au roi par la voie du conseil de guerre. Il est peu d'état militaire en Europe qui ait

un corps de milice mieux organisé, et qui soutienne mieux la réputation de valeur dont jouit sa nation.

On s'accorde à convenir que le soldat espagnol se distingué par sa valeur froide et soutenue, par son endurcissement aux travaux, à la fatigue, à la faim. Ceux de nos concitoyens qui ont combattu avec lui à Minorque, à Gibraltar, lui rendent à cet égard la justice la plus complette; et ceux même qui dans la dernière guerre ont fait expier à l'armée espagnole, d'une manière éclatante et soutenue, les succès passagers qu'elle avait eus en Roussillon et sur les bords de la Bidassoa (Voy. pl. VII.) entendent assez bien les intérêts de leur gloire pour avouer qu'ils ont presque toujours trouvé dans les soldats espagnols des ennemisdignes d'eux.

Les officiers même sur lesquels j'avais entendu faire, jusqu'en Espagne, les observations les plus amères, ont déployé dans cette guerre constamment du courage et souvent des talens. Convenons au reste que si les troupes espagnoles avaient un peu dégénéré, il faudrait en accuser des circonstances qui leur sont étrangères. Le courage et les talens militaires ont besoin d'un aliment presque continuel. Une longue paix peut altérer l'esprit martial de la nation la plus valeureuse. Or, quoique l'Espagne ait pris part à presque toutes les guerres de ce siècle, on peut dire cependant que depuis la paix de 1748 ses troupes n'ont pas fait de véritables campagnes. Les Espagnols eux-mêmes n'osent pas donner ce nom à celle de Portugal, si courte, si peu féconde en obstacles et en dangers. Les expéditions d'Alger en 1774 et de Buenos-Ayres en 1776, n'ont été que des opérations partielles et passagères qui ont fourni peu d'occasions au courage, peu d'alimens à l'expérience.

Ajoutons pour l'apologie des officiers espagnols, que la vie qu'ils mènent est propre à engourdir toutes leurs facultés. La plupart de leurs garnisons sont des bicoques isolées, sans ressources, soit du côté de l'instruction, soit même du côté des plaisirs honnêtes. Privés entièrement de sémestres, ils n'obtiennent que rarement des congés pour vaquer à leurs affaires. C'est sans doute un moyen de faire d'excellens militaires de ceux qui seraient ainsi forcés de s'occuper de leur métier sans distinction. Mais partout on a besoin de stimulans pour être capable de quelques efforts, et chez la plupart des officiers espagnols cette vie monotone et obscure, qui

n'est coupée par aucune manœuvre en grand, par aucun rassemblement, assoupit à la longue l'activité ou la porte vers des objets honteux. Elle a d'ailleurs l'inconvénient de rendre le service militaire peu attrayant, et d'en écarter ceux à qui un peu de fortune et une éducation soignée présentent d'autres ressources. Encore l'armée espagnole a-t-elle éprouvé depuis quelques années, sous ce rapport, une révolution avantageuse. Les écoles militaires du port Sainte-Marie, pour l'infanterie, dirigée par le général Oreilly, celle d'Ocaña pour la cavalerie, à laquelle présidait le général Ricardos, celle de Ségor vie pour l'artillerie ont repeuplé l'armée de sujets distingués. L'esprit martial s'est enfin réveillé dans la haute noblesse, et quelquesuns de ses membres ont renoncé aux plaisirs et à l'oisiveté de la capitale, pour donner pendant la dernière guerre l'exemple du dévoûment et du courage.

Tout ce que nous venons de dire de l'infanterie est applicable aux autres corps de l'armée Espagnole. Elle a huit régimens de dragons, de trois escadrons chacun. Sa cavalerie pesante consiste, présentement, en quatorze régimens, en y comprenant un de carabiniers de la reine Marie-Louise, créé en 1793; et un de hussards Espagnols, créé en 1795, mais sans compter le corps des carabiniers royaux, qui a une organisation particulière.

Chacun de ces régimens est de trois escadrons, excepté deux qui en ont quatre; et il y a huit régimens de dragons, chacun aussi de trois escadrons; chaque escadron est de cent chevaux en temps de paix, et de cent quatre-vingts en temps de guerre.

Si tous ces escadrons eussent été au complet, l'Espagne aurait donc tout au plus une armée de 11,880 chevaux. Cependant, aux approches de la guerre d'Amérique, elle n'en avait pas plus de 8000 à mettre en activité. En temps de paix, les régimens de cavalerie et de dragons sont loin d'avoir leur complet en hommes; encore sur ce nombre réduit, y en a-t il 80 de démontés; d'où il résulte que le service de la cavalerie perd beaucoup de l'attrait qu'il aurait d'ailleurs pour les Espagnols, parce que les nouveaux enrôlés restent à pied pendant trois ou quatre ans, jusqu'à ce que leur tour vienne d'hériter des chevaux vacans.

Comment expliquer cette disette de chevaux dans un pays qui, sous Philippe IV encore, aurait pu en fournir jusqu'à 80 mille

DE L'ESPAGNE MODERNE pour le service militaire, contingent auquel auraient contribué presque toutes les provinces; car l'Andalousie n'était pas la seule renommée pour la beauté de ses chevaux. Pline louait ceux de Galice et des Asturies; Martial ceux de l'Arragon sa patrie, etc. Mais la multiplication des mules a presque anéanti la race des bons chevaux dans les deux Castilles, les Asturies et la Galice. Pour se procurer un nombre considérable de ces animaux infatigables qui font pardonner leurs formes ignobles, par l'utilité et la longueur des services qu'ils rendent, on a consacré exclusivement les belles jumens aux haras des mules qui ont été établis de toutes parts. Encore ces haras n'ont-ils pas suffi aux besoins qui s'augmentaient tous les jours; et l'Arragon, la Navarre, la Catalogne ont fini partirer de la France la plupart des mules qu'ils emploient; et ce n'est rien exagérer, que de porter au-delà de vingt mille le nombre de celles qui tous les ans passent de France en Espagne.

Il est si vrai que c'est l'extravagante multiplication des mules qui a fait dégénérer les chevaux dans la plupart des provinces d'Espagne, que l'Andalousie où les lois défendent de faire saillir les jumens par des ânes, est la seule province où les chevaux se soient conservés dans leur beauté (1). On serait cependant porté à croire que ceux-ci mêmes, s'ils n'ont rien perdu de leur vivacité, de leurs formes et de leur docilité, ont au moins perdu une partie de leur force. De l'aveu de nos meilleurs officiers de cavalerie, rien de plus brillant qu'une première charge de cavalerie Espagnole, qu'une seconde, mais à la troisième ses chevaux sont épuisés.

Il paraît donc avéré, même pour les Espagnols impartiaux et connaisseurs, que les meilleures races ont dégénéré quant à la force. Ils ne trouvent d'autre expédient pour les remonter en grand, que le croisement des races (2).

<sup>(1)</sup> Encore les chevaux véritablement beaux sont-ils excessivement rares dans celle province. Un Danois qui doit être connaisseur, et qui l'est, ayant parcouru, il y a trois ou quatre ans, toute l'Espagne, pour y acheter un certain nombre de chevaux et en enrichir les haras du roi de Dannemarck, m'a assuré, que sur plus de quatre mille qu'il avait vus, il n'en avait pas trouvé vingt qui valussent la peine d'être exportés.

<sup>(2)</sup> Il a paru cette année (1796) un ouvrage d'un Espagnol très - intelligent (M. Pomer), qui traite cette matière en homme qui en a fait une étude approfondie.

En attendant cette régénération complette, quelques grands dans leurs états, le roi à Cordoue et à Aranjuez s'occupent avec succès de la conservation du peu de belles races qui restent. Quelques attelages de chevaux ont paru à Madrid et dans les résidences royales. Si ce goût devenait plus général, les haras de mules perdraient de leur vogue; et plus de personnes seraient intéressées à multiplier et à perfectionner ceux de chevaux.

Déjà le prince la Paix, qui paraît sérieusement occupé de tout ce qui peut contribuer à la prospérité de son pays, a tenté un essai duquel datera, peut-être, la renaissance des belles races de chevaux espagnols. Il a fait acheter dans les haras de Normandie cent belles jumens pour le service des haras d'Aranjuez et de Cordoue. Les naturalistes espagnols prétendent que de ce croisement de nos jumens normandes avec les étalons espagnols, il doit naître des rejetons qui uniront la taille et la force des femelles à la finesse et à la vivacité des mâles. Des analogies tirées de quelques autres espèces d'animaux, semblent venir à l'appui de cette théorie. L'expérience ne tardera pas de la confirmer ou de la détruire. Sans avoir du moins été fort dispendieuse, elle pourra devenir très-utile ét

dédommager en quelque sorte l'Espagne de la conquête que nous sommes à la veille de faire sur elle par le croisement de nos races de bêtes à laine avec les siennes. C'est ainsi que de grandes nations, rivales sans jalousie, renonçant aux possessions exclusives, peuvent, en multipliant leurs avantages, se venger dignement l'une de l'autre.

La nature, qui a traité si généreusement l'Espagne pour tous les besoins et les agrémens de la vie, qui ne lui a refusé presque aucune des jouissances de la paix, ne lui a pas épargné les matériaux dont la guerre compose ses moyens de destruction. Elle lui a prodigué le fer, le cuivre, le plomb, le salpêtre; et son artillerie pourrait se dispenser de les puiser à d'autres sources.

C'est en 1710 que l'artillerie espagnole a pris la forme qu'elle a présentement. A cette époque, elle fut rassemblée en un seul régiment composé de cinq bataillons, qui récemment ont été portés à six, sans compter la compagnie de cadets qu'on élève à Ségovie.

Ce régiment a 304 officiers, et pour colonel son commandant - général, qui fait en même temps les fonctions d'inspecteur de ce corps.

Ainsi que plusieurs autres branches d'ad-

jourd'hui ses ennemis même conviennent qu'il a rendu de véritables services à l'artillerie espagnole. La manière dont elle a été dirigée dans la guerre contre l'Angleterre, surtout au siège de Mahon, et même dans celle qu'a terminé la paix de Basle, a prouvé qu'au moine cette partie de l'art militaire n'est pas arriérée en Espagne.

Le comte de Gazola, italien, fut à sa mort remplacé par le comte de Lacy, irlandais d'origine, qui avait rempli avec succès plusieurs missions politiques dans le nord, et qu'on fut assez surpris de voir, pour récompense, placé à la tête de l'artillerie. A sa mort, en 1792, le commandement de ce corps fut donné au comte de Colomera, ci-devant don Martin Alvarez, qui avait présidé quelque temps au blocus de Gibraltar. Celui-ci s'étant retiré, il a été remplacé par don Joseph de Urrutia, qui commandait l'armée espagnole, au moment où la paix de Basle fut signée, et qui depuis a été fait capitainegénéral. Ses talens militaires ont réuni tous les suffrages, même ceux des ennemis qu'il a eu à combattre. Il est bien placé partout où il faut de la sagesse et de l'instruction.

L'artillerie espagnole a d'ailleurs plusieurs officiers distingués à citer. On a rendu, même hors hors d'Espagne, justice au mérite supérieur du général Tortosa qui commandait l'artillerie au siége de Mahon, et qui est mort depuis peu.

L'Espagne à plus de plomb qu'il ne lui en faut pour ses arsenaux. Sa principale mine, celle de Linarez, dans le royaume de Jaen, produit beaucoup plus de plomb qu'il ne s'en débite pour le compte du roi; et quoique les autres, dont l'exploitation n'est qu'imparfaite, n'en donnent pas au delà de 8 mille quintaux, l'Espagne peut en exporter plus de 20 mille par an.

Elle a aussi plusieurs mines de cuivre. Celle de rio tinto est la plus abondante et fournit à une partie des canons de l'artillerie. Mais on en fait aussi avec les cuivres des Indes espagnoles. Ceux du Mexique et du Pérou sont rafinés et employés dans les fonderies de Barcelone et de Séville. Les canons qu'on y coule contiennent deux tiers de cuivre du Mexique sur un de celui du Péron.

La Biscaye et les Asturies fournissent le fer nécessaire à l'artillerie espagnole. Les canons de ce métal sont coulés à Lierganes et à la Cavada. Avant la dernière guerre on préparait des munitions de fer coulé dans les forges

Tome II.

d'Eugui et de la Muga. Dans l'ivresse de la conquête, ces deux établissemens ont été détruits par nos armées, comme s'il eût été question d'un ennemi irréconciliable à qui, nous eussions voulu enlever pour toujours ses moyens de défense. Puisque la politique commande si souvent la guerre, elle devrait, du moins se la faire pardonner, en la dirigeant dans ses détails, et suppléer ainsi à l'imprévoyance de la victoire en fureur. Depuis la paix, l'Espagne a profité de cette leçon pour établir de nouvelles forges en des, lieux moins rapprochés de la frontière et une fabrique d'armes à feu à Oviedo. Elle a des fabriques de fusils à Plascensia et à Ripoll. Enfin, on a rétabli, il y a environ vingt ans à Tolède, une fabrique d'armes: blanches qui, dès son début, promettait de faire revivre l'ancienne réputation de celles, de cette ville.

L'Espagne est un des pays les plus riches, de l'Europe en salpêtre. La Manche et l'Arragon passaient pour en fournir d'excellent.
Une compagnie française s'était chargée de
son exploitation et avait envoyé pour cet
objet un de ses associés, Salvador Dampierre, en Espagne. Cet agent, contrarié
dans son entreprise, échoua. Il avait tenté

sur un terrein adjacent à l'enceinte de Madrid, des essais infructueux dont le gouvernement a profité. Ce terrein s'est trouvé plus propre à engendrer de l'excellent salpêtre qu'aucun de la Manche et de l'Arragon. On y établit en 1779 une fabrique qui fut confiée à la direction d'un des administrateurs des rentes, don Rosendo Parayuelo. C'était déjà en 1785 un des établissemens les plus intéressans de la capitale. Il occupait 4 mille ouvriers. Après deux cuissons il est propre à faire de la poudre. Il faut huit ou dix jours pour la première : peu d'heures suffisent à la seconde. L'eau est conduite en abondance à cette fabrique par des tuyaux souterrains; le bois même n'y manque pas depuis qu'on a ouvert ce débouché à celui que les habitans des côteaux de Guadarrama ne se donnaient pas même la peine d'exploiter. La terre qui produit ce salpêtre s'en recouvre avec une promptitude surprenante. On en reporte le caput mortuum aux environs de la fabrique; et quelquefois en moins d'un mois, l'air impregné de nitre le rend encore propre à une nouvelle opération. On a remarqué qu'après un certain vent tout le sol circonvoisin blanchissait presque subitement, comme s'il y fût tombé une légère couche de neige. En 1792 j'ai retrouvé cette fabrique entourée de murs et dans une brillante activité.

Le salpêtre qui en sort est envoyé aux moulins à poudre qui se trouvent à Alcazar San Juan dans la Manche, à Villa Feliche dans le royaume de Valence, à Murcie et à Grenade; moulins qui ont beaucoup augmenté leurs travaux depuis l'établissement de la fabrique de Madrid. Presqu'à son début elle s'était engagée à fournir onze mille quintaux de salpétre par an au gouvernement, et pendant la guerre d'Amérique elle a été fort au-delà des bornes de son engagement. Elle ne put cependant suffire à l'énorme consommation de poudre qui se fit au camp de St.-Roch; et quoiqu'elle y en eût envoyé 35 mille quintaux au moment où l'attaque de Gibraltar allait commencer, il fallut en faire venir en grande hâte, de Gênes, de France et de Hollande. Mais elle fournit à présent à tous les besoins de l'Espagne, et doit bientôt lui produire une nouvelle branche d'exportation.

La poudre faite avec son salpêtre n'a pas tardé à se mettre en vogue. On prétendit qu'elle portait deux fois plus loin que la poudre ordinaire. Bientôt Charles III et ses enfans ne se servirent plus que de celle-là pour la chasse; et le roi de Naples, il y a quelques années, en faisait venir une petite provision par chacun des courriers, qui partent une fois par semaine de Madrid pour l'Italie. Nationaux, étrangers, c'était à qui s'en procurerait. J'ai vu notre amiral Guichen, passant par l'Escurial, au retour de l'expédition de Gibraltar, où il avait été à même de juger de la valeur de cette poudre, en demander quelques livres au roi pour seule marque de sa bienveillance; et cet houme, aussi simple dans ses mœurs que pieux et brave, se remettre en route pour Madrid, n'ayant pour tout équipage que son bonnet de nuit, son bréviaire et dix livres de poudre de la fabrique royale.

L'Amérique même promet de n'être pas long-temps à la merci de la Métropole pour cette production. Le ministre Galvez y avait établi trois fabriques principales de salpêtre, à Lima, à Mexico et à Santa-Fé. Il fit passeren Amérique, pour perfectionner ces établissemens, ce même Dampierre qui avait échoué en Europe. Les colonies Espagnoles ont donc à portée d'elles les moyens de défense que la méfiance leur avait refusés long-temps. La Métropole n'aura-t-elle jamais à s'en repentir? Les germes de mécontentement qui se sont développés depuis

plusieurs années à différens intervalles, et d'une manière si allarmante, sont-ils bien étouffés?

Le corps du génie créé en 1711 est en Espagne comme en France, séparé de l'artillerie. Il est composé de dix directeurs, dix colonels, vingt lieutenans - colonels, trente capitaines, quarante lieutenans, quarante sous-lieutenaus; en tout 150 officiers que l'on consacre indistinctement aux travaux des fortifications et à l'architecture civile. Il a seulement un commandant pour chacune de ces deux espèces de travaux; et celui qui préside à la seconde, quoiqu'il ne soit pas militaire, n'en tient pas moins son rang dans l'armée. Don Francisco Sabattini, architecte Italien assez habile, et en même temps lieutenant-général des armées, qui est mort depuis peu, avait occupé cette place pendant plus de vingt ans. Elle est présentement confiée à un véritable militaire, au général · Urrutia. Il préside en cette qualité aux trois écoles militaires établies à Barcelone, à Cadix, et à Zamora, pour l'instruction, soit des élèves destinés à servir dans le génie, soit des autres officiers ou cadets de l'armée qui veulent apprendre les mathématiques.

On a établi, en 1796, une nouvelle espèce

d'ingénieurs, sous le titre de corps royal des ingénieurs cosmographes de l'état; il a aussi à quelque égard une forme militaire, son directeur et ses quatre premiers professeurs ayant rang de capitaines.

Quant aux marques distinctives des différens grades et des différens corps de l'armée, nous dirons seulement que les officiers-généraux ont une uniforme fort ressemblant à celui que portaient en France les officiers revêtus des mêmes grades; les majors, lieutenans-colonels et colonels sont sans épaulettes, et portent un, deux, trois petits galons d'or ou d'argent sur le parement. Les capitaines ont deux épaulettes; les lieutenans une à droite, les sous-lieutenans une à gauche. Tous les officiers qui ne sont pas au moins maréchaux-de-camp, sont obligés d'être toujous en uniforme, même en paraissant à la cour. Ces uniformes sont blancs pour l'infanterie nationale, excepté les deux régimens des gardes Espagnoles et Valones, qui sont vêtus de bleu. Les uniformes de la cavalerie sont indistinctement bleus, rouges, verts ou jaunes. L'artillerie, le génie les régimens Suisses sont vêtus de bleu. Tous les régimens portent sur leurs boutons leurs noms, qui sont presque tous des noms de ville ou de province. Les seuls régimens Suisses sont désignés par le nom de leurs colonels.

D'après les ordonnances modernes on ne peut devenir officier qu'après avoir passé par le grade de cadet. Il y a eu pendant une vingtaine d'années un établissement bien propre à former des officiers de mérite, c'était l'école militaire dont nous avons déjà parlé plus d'une fois. Son fondateur le comte Oreilly, avait le genre de talent propre à présider à un pareil établissement, et à le faire prospérer.

Né en Irlande de parens catholiques il était entré fort jeune au service d'Espagne, et avait fait, en Italie, une partie de la guerre de la succession d'Autriche. C'est là qu'il reçut une blessure dont il boîta le restant de ses jours. En 1757 il alla servir sous les ordres du maréchal de Lacy, jusqu'en 1759 qu'il joignit l'armée Française. Il inspira une estime particulière au maréchal de Broglie, qui, lorsqu'il retourna en Espagne, le recommanda au roi. Il fit ensuite la campagne de Portugal, et s'y distingua. A la paix, il fut fait maréchal de camp et nommé commandant en second à la Havanne, d'où il passa ensuite à la Louisiane, dont les colons

répugnaient au joug d'Espagne. Les moyens qu'ilemploya pour les réprimer, le firent couvrir de malédictions. Dans sa longue carrière, Oreilly passa par toutes les nuances de la faveur et de la disgrâce. L'affection de Charles III pour lui fut, pendant long-temps, im-

puissante contre l'opinion publique.

Peu d'hommes ont inspiré au même degré que lui l'enthousiasme et la haine. Sa conduite à la Louisiane, où son nom sera longtemps en exécration, quoiqu'il ne fût pas impossible à l'impartialité d'en atténuer l'horreur; sa malheureuse tentative contre Alger en 1774 l'avaient fait ranger parmi les hommes atroces et les mauvais généraux ; et il n'était peut-être ni l'un ni l'autre. Adroit; insinuant; actif, même au physique quoiqu'il fût estropié, connaissant au moins trèsbien la théorie de son métier, il eut l'art de se rendre nécessaire en plusieurs circonstances. Après avoir langui avec assez de dignité dans une espèce d'exil, il fut nommé commandant-général de l'Andalousie, et obtint que son enfant chéri, l'école militaire, fut transférée d'Avila au port Sainte-Marie, près Cadix, lieu de sa résidence. Il déploya dans ce commandement de véritables talens pour tous les genres d'administration. Il n'y était

pas aimé; mais il cachait son caractère despotique, sous des formes si engageantes qu'on paraissait lui obéir plus par dévouement que par crainte, et qu'il fut regretté lorsque l'implacable Lerena, qui avait eu avec lui des altercations assez vives pendant qu'il était intendant d'Andalousie, le fit reléguer en Galice. Il crut pouvoir reparaître à la cour. lors de l'avenement de Charles IV au trône. Il fut éconduit avec des circonstances mortifiantes, que sa noble assurance aurait dû lui épargner, et fut renvoyé dans le royaume de Valence. Toujours infátigable dans son activité, il cherchait à s'y rendre utile au moins en proposant des plans, en donnant des conseils, lorsque la guerre avec la France éclata. Le commandement de l'armée de Catalogne fut confié au général Ricardos, son compatriote (1), son ami, et comme lui peu agréable à la nouvelle cour, malgré ses talens et la loyauté de ses anciens services. Ricardos étant mort après quelques succès qui justifièrent son choix, Oreilly fut nommé pour le remplacer. Ce triomphe inattendu fut le dernier. Il était en marche pour aller

<sup>(1)</sup> Il étoit né en Espagne, mais d'un père Irlandais, qui avait épousé la fille du duc de Montemar.

prendre le commandement de l'armée, lorsqu'il mourut à propos pour l'intérêt de sa gloire. Des revers éclatans attendaient son successeur, le comte de la Union, jeune encore, brave, plein d'ardeur, mais sans expérience. Oreilly n'y eut probablement pas échappé. Il n'était plus, on lui donna des regrets. Il avait survécu à l'établissement qu'il avait fondé; l'école militaire après avoir fourni des sujets distingués à l'infanterie espagnole, s'était évanouie pendant son dermer exil.

Les militaires sont encore du moins l'objet des soins du gouvernement, à la fin de leur carrière. Il y a en Espagne un corps d'invalides pour les officiers, comme pour les soldats. Il est composé de quarante-six compagnies, qui, réparties entre Madrid, les résidences de la cour et les provinces, y font un service peu pénible. Ceux qui en sont absolument incapables, forment un autre corps de 26 compagnies, distribuées entre Séville, Valence, Lugo et Toro. Les uns et les autres ont le même inspecteur que l'infanterie.

Il n'y a point en Espagne d'ordre de chevalerie spécialement affecté à la récompense des officiers. Cependant Charles III s'était fait une loi de ne conférer qu'à eux les quatre ordres militaires, sans pourtant les exclure de celui qu'il a fondé. Mais ces grâces dépendent absolument de la volonté du roi, et non de la date du service. Il a d'ailleurs d'autres moyens de récompenser les anciens officiers. Il leur accorde des pensions, ou des emplois dans l'état-major de ses places.

Leurs veuves n'ont pas été oubliées dans les distributions de la bienfaisance. Charles III établit en 1761 un mont-de-piété sur lequel on leur fait une pension proportionnée au grade de leurs maris. Elle est de dix-huit mille réaux pour celle des capitaines-généraux, de douze mille pour celle des lieutemans-généraux, etc. ainsi de suite jusqu'aux veuves des plus simples officiers.

Les fonds de ce mont-de-piété sont composés d'abord d'une ancienne fondation de 360 mille réaux; ensuite du cinquième de tout le produit des spolios y vacantes; de la moitié d'un mois d'appointemens une fois payée, par tous les officiers de l'armée; d'une autre déduction de huit maravedis sur chaque écu de leurs appointemens; des sucecssions de tous ceux qui meurent sans héritiers, ou ab intestat, etc. etc. Institution précieuse et digne de servir de modèle, qui, en assurant des moyens de subsistance à ces veuves, sans qu'elles aient besoin de crédit pour faire valoir leurs titres, a singulièrement encouragé les mariages des militaires, et qui a été étendue aux autres classes de la société, même à celle des artisans.

Les places de commandans-généraux des provinces sont encore un moyen de récompense pour les officiers généraux, mais les condamnent à une résidence presque perpétuelle. Car en Espagne, prélats, intendans, gouverneurs, commandans, tous résident aux lieux où ils sont employés, quoique le séjour du souverain et celui de la capitale offrent, comme ailleurs, des appâts à l'ambition et à la dissipation.

Les commandans de provinces portent tous le titre de capitaines - généraux qu'il ne faut pas confondre avec celui du premier grade de l'armée. On leur donne aussi quelquefois, mais par abus, le titre de viceroi, qui n'appartient qu'au commandant de la Navarre et à ceux des principales provinces de l'Amérique espagnole. Les siéges de ces commandemensou capitaineries générales, au nombre de treize, sont Madrid pour la nouvelle Castille; Zamora, pour la vieille Castille; Barcelone, pour la principauté de Catalogne;

Valence, pour les royaumes de Valence et de Murcie; Palma, pour le royaume de Mayorque; Pampelune, pour le royaume de Navarre; Saint-Sébastien, pour le Guipuscoa; le port Sainte-Marie, pour l'Andalousie; Malaga, pour la côte de Grenade; la Corogne, pour la Galice; Badajoz, pour l'Estramadure; Ceuta, pour les présides d'Afrique; Sainte-Croix de Téneriffe, pour les Isles Canaries.

On voit qu'il n'y a pas en Espagne comme autrefois en France, de ces commandemens oiseux, créés par la faveur et pour l'épuisement des finances. Nos voisins ont donc de moins que nous deux de ces nombreux abus qui appellent une révolution, et qui ont provoqué la nôtre, l'étalage que venaient faire de leur luxe à la cour et dans la capitale ceux qui, dans tous les ordres, occupaient les grandes places de la monarchie, et leur inutile et ruineuse multiplicité. Une révolution coûte si cher dans tous les sens, qu'un philantrope s'arrête avec complaisance sur toutes les circonstances qui en éloignent la dangereuse nécessité.

Passons à la marine espagnole.

## CHAPITRE V.

Navigateurs Espagnols, tant anciens que modernes. Départemens de la marine. Officiers de Marine. Matelots. Construction des vaisseaux. Force de l'armée navale. Ses approvisonnemens. Régences Barbaresques. Sur M. de Florida Blanca.

La marine espagnole a joué pendant plus d'un siècle, soit sous le rapport de la guerre, soit sous celui de la navigation, le premier rôle en Europe. Le monde n'oubliera jamais les noms de Colomb, de Magellan, de Cano, ni la puissance qui encouragea leurs illustres entreprises. Les géographes n'oublieront pas davantage deux navigateurs moins connus, quoique aussi dignes de l'être, Quiros et Mendaña, dont les vastes connaissances et la sagacité sont attestées par les observations modernes. Aux mêmes époques, la marine militaire eut aussi ses héros; mais ils dispa. rurent avec l'invincible Armada; et sous les règnes des trois Philippes à peine apercoit-on quelques traces de sa gloire passée. Charles II la laissa, ainsi que le reste de sa monarchie, dans l'état le plus déplorable.

Les efforts que les Espagnols firent dans tous les genres pendant la guerre de la succession', rendirent quelque activité passagère à leur marine; mais leurs habiles navigateurs avaient disparu sans retour. Sous les deux derniers règnes ils ont tenté, non sans quelque succès, de faire revivre cette partie de la gloire de leur nation. Je ne parlerai pas de don Jorge Juan et de don Antonio Ulloa, qui prirent part, comme gardes marines, à l'expédition de la Condamine ; elle n'avait pour objet que des travaux astronomiques. Plus récemment, les Espagnols ont entrepris des voyages pour faire de nouvelles découvertes, ou du moins pour relever des côtes mal connues; mais ils semblent avoir mis à dérober au public le tableau de ces expéditions, une affectation dont les amateurs des sciences seraient en droit de leur faire un crime. Au reste, malgré leur jalouse discrétion, on connaît assez bien les détails et le résultat de presque tous leurs voyages.

En 1768, un bâtiment parti de Montevideo parcourut cette côte très-peu fréquentée qui sépare le Rio de la Plata du détroit de Magellan, et alla reconnaître ces îles Malouines ou Falkland, qui, deux ans après, pensèrent causer une rupture entre l'Espagne et l'Angleterre.

En 1769 et 1770, par les ordres du marquis de Croix, alors viceroi du Mexique, et sous la direction suprême de don. Joseph Galvez, qui s'essaya alors au visiriat qu'il exerça si bien depuis, il se fit de San-Blas, port du Mexique, situé vers le vingt-unième degré de latitude septentrionale, deux expéditions à la fois, l'une par mer, l'autre par terre, pour visiter le port de Monterey, que le détachement maritime eut beaucoup de peine à retrouver, quoiqu'il eût été découvert en 1692 par Vizcayno, qui avait déterminé son gissement d'une manière assez exacte.

Vers la même époque, d'autres marins espagnols don Philippe de Gonzalès et don Antonio de Monte, commandant, l'un le Saint-Laurent de 70 canons, l'autre la Rosalie, frégate de 36, partant du Callao de Lima, entreprirent une expédition vers les îles de la mer du Sud, et découvrirent, non les premiers (ce mérite est incontestablement assuré à l'Hollandais Rogevin) mais avant Cook et la Peyrouse, les îles de Pâques; et persuadés sans doute qu'elles étaient inconnyes avant eux, en prirent possession au nom du roi d'Espagne, y plantèrent trois croix sur trois monticules, et lui donnèrent le nom de San Carlos.

En 1775, Bucarelli, viceroi du Mexique, fit partir de San-Blas deux marins don Juan de Ayala et don Juan Francisco de la Bodega, pour relever les côtes de la Californie jusqu'au 65e degré. Ils ne purent aller au-delà du 57e, et revinrent sans avoir fait autre chose que de reconnaître quelques petits ports de cette côte, comme ceux de los Remedios, de los Dolores, etc. Don Antonio Morelle, qui, depuis, a obtenu, un pen légèrement peut-être, de ses compatriotes, le nom du Cook espagnol, était dans ce voyage le pilote du vaisseau que commandait don Juan de Ayala.

Il a fait depuis, pour son propre compte, quelques expéditions qui, à cause des diffiqueltés à vaincre, lui ont mérité une certaine réputation. Il a entrepris quelquefois à contre-mousson le voyage des Philippines à la côte occidentale de l'Amérique, et c'est ainsi qu'en 1780 et 1781 il se rendit de Manille à San-Blas, à bord de la frégate la Princesse.

On sait aussi qu'avant Cook les Espagnols ont paru à Otahiti, dont la découverte n'appartient ni à ceux de nos jours, ni au commodore Wallis, ni même à notre amiral Bougainville, de qui nous avons appris à prononcer le nom de cette île avec une tendre

DE L'ESPAGNE MODERNE. 115

émotion, à l'île d'Otahiti, que les Espagnols ont toutefois le droit de revendiquer, comme ayant été reconnue pour la première fois par leur navigateur Quiros. On voit par la description du second voyage de Gook, que les Espagnols y avaient laissé deux de leurs compatriotes; mais on a d'ailleurs fort peu de détails sur leur voyage dont la description est encore en manuscrit.

Il en est un aufre plus moderne, qui du moins a été imprimé. C'est celui qu'en 1785 et 1786 entreprit don Antonio Cordova à bord de la frégate la Santa-Maria de la Cabeza. L'auteur anonyme qui en a donné la description sous le titre de Relacion del ultimo viage al estrecho de Magallanes en los annos 1785 y 1786, et qui paraît trèsversé dans les connaissances nautiques, y a joint une notice très-bien faite de tous les voyages antérieurs, et des extraits de plusieurs manuscrits précieux qui n'étaient pas encore connus (1).

<sup>(1)</sup> Le citoyen Fleurieu, dans un ouvrage, recommandable, sous tous les rapports, et qu'il a donné en 1799 et 1800, en publiant le voyage autour du monde du capitaine Marchand, traite un peu séverement les navigateurs Espagnols anciens et modernes. Mais le

Enfin, tout récemment, un habile officier de la marine espagnole, M. de Malaspina, a mis à la voile de Cadix pour faire le tour du monde. Son expédition avait le même objet que celle de la Pcyrouse; et comme l'inforfuné circum-navigateur français, il était parti muni de tous les instrumens propres à tous les genres d'observation. De retour à Cadix il avait remis ses manuscrits à un savant moine, le père Gil, qui s'occupait à les re-• voir, à les préparer à l'impression; lorsque l'un et l'autre ayant encouru, on ne sait trop pourquoi, la disgrace du souverain et de ses principaux entours, ont été emprisonnés; l'ouvrage a été suspendu, et la satisfaction que se promettaient les savans de l'Europe, indéfiniment ajournée (1). Pourquoi aussi,

gouvernement Espagnol sur lequel retombent, eu partie, les reproches que leur adresse notre savant compatriole peut les en disculper à plusieurs égards, en permettant la publication des découvertes que la méfiance, ou la jalousie, deux sentimens peu faits pour la nation, a semblés jusqu'ici vouloir cacher au reste de l'Europe; et il le fera, sans doute, à présent plus que jamais; il concourt, avec tous les gouvernemens éclairés à la propagation des lumières.

<sup>(1)</sup> Dans le courant de 1797 on avait espéré que le voyage de Malaspina ne tarderait pas à être imprimé.

DE L'ESPAGNE MODERNE. quand on est fait pour parcourir le monde,

pour le décrite et pour l'éclairer, aller perdre son temps à des intrigues de cour?

· Voilà l'ébauche de ce qu'ont fait dans ces temps modernes les Espagnols pour reculer les bornes de la navigation. La marine militaire leur offre un autre genre de palmes à cueillir. Nous allons voir ce qu'ils ont fait, ce qu'ils sont capables de faire dans cette carrière périlleuse.

Charles III trouva la marine dans un état imparfait, quoique Ferdinand VI l'eût moins négligée que les autres branches de l'administration, et que son ministre, le marquis de la Ensenada, passe pour le restaurateur de la marine espagnole. Elle est répartie en trois départemens, celui du Ferrol, celui de Carthagène, et celui de Cadix.

Le premier a de véritables inconvéniens, à cause de l'insalubrité du climat, de la fréquence des pluies, qui rallentit les travaux de son port, d'où l'on ne peut sortir que par un seul vent. Ce département, pour la côte

Cette espérance a été déçue, ce qui fait croire que la publication attendue avec autant d'impatience à été suspendue par d'autres causes que celles qu'on avait d'abord soupconnées,

septentrionale de l'Espagne, serait peut-être mieux placé à Vigo, dont le climat est trèssain, le territoire très-fertile, et le port spacieux et sûr. Il a même été quelque fois question de cette translation; mais il eût fallu établir à Vigo des arsenaux et des magasins qui y manquent absolument; fortifier à grands frais son port, qui est une espèce de rade ouverte; enfin la proximité du Portugal, qu'on a long-temps regardé comme l'ennemi naturel de l'Espagne, par la seule raison peut-être qu'il est son plus proche voisin, a paru une circonstance redoutable; et ces considérations d'économie et de politique ont empêché jusqu'à présent l'exécution de ce projet.

Le département de Carthagène a bien des avantages sur celui du Ferrol. La sûreté de son port est connue par un ancien proverbe des marins, qui dit qu'il n'y a que trois bons ports pour les vaisseaux, le mois de juin, le mois de juillet et le port de Carthagène. Cette sûrete s'étend à ses arsenaux et à ses chantiers, qui, rassemblés, dans un espace étroit et isolé, peuvent, pour ainsi dire, être renfermés sous une seule clef, selon l'expression des marins espagnols. Aussi Carthagène est-il le département où se fait le plus de constructions, de radoubs et de ca-

rènes. Il y a d'ailleurs un bassin artificiel, construit sous le dernier règne, et qu'on peut encore admirer après la fameuse forme de Toulon. Charles III y établit en 1770, un corps d'ingénieurs de marine, sous la direction de Gauthier, dont nous parlerons plus bas.

Le département de Cadix est cependant le plus important des trois, à cause de sa position si favorable au départ de toutes les expéditions maritimes. Comme je conduirai mes lecteurs à Cadix, où j'ai séjourné quelque temps, je renvoie à cet article les détails que j'ai recueillis sur son port, ses chantiers, et ses arsenaux; ce qui servira de supplément à ce que je vais dire ici de la marine espagnole.

Elle est à peu près organisée comme était la nôtre avant la révolution. Au lieu de vice-amiraux, elle a des capitaines-généraux qui jouissent des mêmes honneurs que ceux de l'armée de terre. Présentement (en 1802) il n'y a que deux capitaines-généraux de la marine, le Bailli de Valdès, qui a été, pendant quatorze ans, ministre de ce département; et don Juan de Langara, dont nous avons parlé plus haut; mais au-dessus d'eux, il y a, dans l'armée de mer, comme au-dessus

des capitaines-généraux de celle de terre, un homme privilégié à tous égards, en faveur duquel on a créé le titre de généralissime des armées navales. On devine aisément que c'est le prince de la Paix.

Immédiatement après les capitaines généraux de la marine, sont les lieutenans-généraux. Il n'y en avait que dix-sept en 1788. Il s'en trouvait en 1796, trente, dont dix avaient été créés l'année précédente, à la suite d'une guerre où les occasions de déployer leur capacité et leur courage avaient été fort rares. Ils ne sont plus que dix-huit en ce moment.

Nous avons été, dans ces derniers temps, à portée d'apprécier plusieurs d'entre eux, comme l'amiral Mazareddo, qui, pendant plus d'un an a résidé à Paris, chargé d'une mission à la fois politique et militaire, et qui déploie en ce moment son activité dans le département de Cadix auquel il préside. L'amiral Gravina, qui a commandé l'escadre espagnole pendant tout le temps qu'elle a mouillé à Brest, et dont nos amiraux ont tant eu à se louer dans cette expédition combinée à Saint-Domingue, à laquelle a concouru l'escadre auxiliaire, qui était sous ses ordres. L'amiral San Domingo Grandel-

lana, que son zèle et sa capacité viennent de porter au ministère de la marine; l'amiral don Juan Moreno, qui, malgré l'accident déplorable dont deux de ses vaisseaux ont été la victime devant Cadix, n'en a pas moins obtenu de nos marins, témoins de son courage aussi-bien que de son malheur, le titre de brave et respectable général.

A côté d'eux on pourrait encore placer plusieurs officiers-généraux qui avaient acquis dans les guerres précédentes une réputation distinguée, et à qui il n'a manqué que des occasions pour l'accroître dans les deux dernières.

Tels seraient le marquis de Socorro (cidevant don Francisco Solano) connu sous ce nom par des voyages, où il a fait preuve des connaissances nautiques les plus étendues (1); don Francisco de Borja, actuellement capitaine-général au département de Carthagène; don Felix de Texada, capi-

<sup>(1)</sup> C'est lui qui commandait en 1783 sur les côtes de Terre-ferme, l'escadre espagnole, destinée à nous seconder dans l'attaque décisive de la Jamaïque lorsqu'une frégate française lui apporta la nouvelle de la paix.

taine-général de celui du Ferrol; don Gabriel de Aristezabal, etc.

Après les lieutenans-généraux des armées navales viennent les chefs d'escadre qui n'étaient que quinze en 1788; ils furent portés à quarante-quatre, à la suite de la guerre, terminée en 1795, et sont présentement réduits à trente-quatre.

Parmi ces chefs d'escadre, il se trouve aussi plusieurs sujets dont la marine d'Espagne s'honore. Tels sont don Francisco Muñoz, connu par son intrépidité; don Thomas Muñoz, par de rares talens dans l'architecture hydraulique; don Antonio Cordova, par des revers que ne méritait pas son courage.

La marine espagnole a un grade intermédiaire entre les chefs d'escadre et les capitaines de vaisseaux, celui de brigadier; il n'y en avait que quarante-quatre en 1788, il s'en trouva, à la paix de 1795, cinquantecinq, dont trente-deux étaient de la promotion motivée par la guerre. Ils sont, en ce moment, au nombre de quarante-deux.

Celui des capitaines de vaisseau était, en 1788, de quarante-quatre seulement; il est présentement de cent vingt-trois.

On voit, par ces rapprochemens, qu'en

Espagne, les guerres heureuses ou malheureuses offrent des moyens multipliés d'avancement. Mais sur un élément aussi perfide que la mer, les succès ne sont pas toujours à côté des talens et du courage; et les talens et le courage méritent aussi des récompenses.

Une règle à laquelle il y a bien peu d'exceptions, c'est que pour prendre rang dans l'armée navale, il faut avoir passé par le grade de garde-marine. Ce corps fut créé en 1717; il est composé de trois compagnies, réparties entre les trois départemens. Chacune contient quatre-vingt douze cadets; et il y a pour leur instruction une académie composée d'un directeur et de huit professeurs.

Avec ces moyens de se former dans la théorie de l'art difficile et périlleux de la navigation; avec les facilités qu'offre la vaste étendue de la monarchie espagnole, pour en acquérir la pratique dans les expéditions fréquentes et lointaines, la malignité pourrait être autorisée à juger avec sévérité les officiers de la marine espagnole, et l'on sait qu'en Espagne même, elle n'a que trop usé de ses droits à l'occasion de la guerre d'Amérique.

Je n'apprécierai point les inculpations dont ils ont été l'objet. Je laisse cette tâche à nos marins, qui pendant cette guerre, de 1779 à 1782, ont navigué et combattu à côté de leurs alliés. Qu'ils disent si ces inculpations n'ont pas été presque toujours dictées par l'injustice et la prévention.

La guerre que nous a faite l'Espagne depuis le mois d'avril 1793 jusqu'à la paix de Basle, en 1796, pourrait donner lieu à des réflexions d'autant plus amères, que les marins espagnols seraient jugés par des ennemis, au lieu de l'être par des alliés. En effet, si l'on excepte la baie de Roses, d'où une petite escadre, commandée par l'intrépide Gravina a défendu avec beaucoup d'ardeur la citadelle de ce nom, et le petit fort du Bouton; si l'on excepte encore le port de Toulon, dont une trahison a ouvert l'entrée aux escadres combinées de nos ennemis, quels sont les lieux où, pendant cette guerre, la marine espagnole ait paru avec quelque éclat? Sa nation même agémi et rougi de son inaction. Mais nous savons que ces sentimens pénibles étaient partagés par les marins eux-mêmes; que l'ardeur qui les animait pour la plupart était contenue par l'extrême circonspection du chef de leur département, homme sage et froid, propre à organiser une marine en temps de paix, mais peu capable, dit-on, de lui donner en temps de guerre l'impulsion de

l'activité; que d'ailleurs il a régné, heureusement pour nous, entre les marines combinées de nos ennemis, cette mésintelligence qui devait diviser deux nations, dont l'une, fière, malgré sa faiblesse, répugne plus qu'aucune autre aux caprices de l'arrogance; deux nations passagèrement réunies par un seul intérêt, mais qui ne pouvaient s'entendre ni sur le but ni sur les moyens.

Aussitôt que cette alliance contre nature fut dissoute, au grand dépit de l'une, à la grande satisfaction de l'autre, la marine espagnole se montra disposée à faire oublier l'erreur momentanée de son gouvernement; et si, dans la guerre où elle a retrouvé pour ennemis ceux qu'elle venait d'avoir pour alliés, elle ne s'est pas signalée autant qu'elle l'eût désiré, il ne faut en accuser que les circonstances.

On sait qu'une portion considérable de ses forces, conduite à Brest, sur le vœu de notre gouvernement, y a subi le même sort que les nôtres, et y a été long-temps enchaînée par des escadres supérieures. Mais on n'oubliera pas qu'ailleurs, et partout où l'occasion s'en est présentée, les marins espagnoles ont donné des preuves de constance et d'intrépidité.

Les Anglais se souviendront en particulier du long et inutile blocus du port de Cag
dix; de la réception qu'ils éprouvèrent aux
îles Canaries en 1797 et devant le port du
Ferrol, au mois d'août 1800; et surtout de
leur expédition contre celui de Cadix au mois
d'octobre de la même année; enfin de leur
tentative du mois de juin 1801, sur la côte
d'Algésiras, où les glorieux efforts de nos
marins furent si bien secondés par la prévoyance et la valeur de leurs alliés; et nous
n'oublierons pas nous-mêmes de quelle
manière ils ont concouru récemment à notre
expédition dans l'île St.-Domingue.

Du moins les juges les plus sévères conviendront qu'il y a beaucoup de lumières, de connaissances théoriques dans le corps actuel de la marine espagnole. On en a des preuves récentes dans les travaux que renferme le dépôt des cartes marines établi à Madrid; dans les ouvrages publiés, en dernier lieu, par quelques officiers de marine véritablement savans dans leur art, quoique jeunes encore, MM. Mendoza, Guliano et les deux frères Ciscar.

Les officiers de marine sont, quant aux récompenses militaires dans le même cas que ceux des troupes deterre. Les vice-royautés, les commandemens de provinces ou de places dans l'Amérique Espagnole sont donnés indistinctement aux officiers de l'armée et à ceux de la marine. Mais ceux-ci ont dans leurs expéditions maritimes des moyens de fortune, qu'on regarde en Espagne comme légitimes, dont ils usent, dit-on, quelquefois avec excès et qui leur rendent moins nécessaires ce qu'on appelle les grâces du Roi. Cette cupidité pourrait être excusable si elle accompagnait les succès militaires. Mais comment la qualifierait - on si elle les empêchait, comme on prétend que cela est arrivé quelquefois?

La marine espagnole a ses matelots classés et distribués entre ses trois départemens. D'après les registres des classes, il y en a 55 à 60 mille. Mais il y à déduire sur ce nombre un grand quart composé de tous ceux qui ne sont pas propres au service de la mer, et qui ne se font inscrire que pour jouir des prérogatives attachées au titre de matelot classé. Qu'on en juge par le département du Ferrol, qui sur vingt mille matelots classés, en avait en 1792 tout au plus quinze mille habiles au service. Encore parmi ceux-ci y en a-t-il beaucoup sur lesquels on ne peut compter que faiblement. Les Catalans, par

exemple, quoique bons marins, sont trèspeu propres au service des vaisseaux de guerre, parce que accoutumés à leurs bâtimens à voile latine, avec lesquels ils vont dans la Baltique et jusque dans l'Amérique espagnole, ils sont mal à l'aise à bord des vaisseaux d'une autre construction. Ils sont d'ailleurs hautains, enclins à l'humeur, et préfèrent de beaucoup les vaisseaux marchands, où ils sont mieux traités et mieux payés.

Ce serait donc exagérer que de porter audelà de 36 à 40 mille le nombre des matelots que la marine militaire peut employer. En 1790, lorsque l'Espagne se trouvait à la veille d'une rupture avec l'Angleterre, elle eut beaucoup de peine à armer 32 vaisseaux de ligne. Elle en aurait cependant un plus grand nombre à mettre en mer si elle avait des équipages suffisans. Suivons les progrès de la marine espagnole, depuis le commencement du règne de Charles III.

Après la paix qui suivit la guerre désastrueuse de 1761, l'Espagne n'avait que 37 vaisseaux de ligne et une trentaine de frégates.

En 1770, elle comptait déjà 51 vaisseaux depuis 112 canons jusqu'à 58; 22 frégates, 8 hourques

hourques, 9 chebecs, 12 autres petits bâtimens. En tout 102 bâtimens de guerre de tout rang.

En 1774 elle avait 64 vaisseaux de ligne, dont huit à trois ponts, 26 frégates, 9 chebecs, 28 autres petits bâtimens de guerre. En tout 142.

En 1778 elle présentait 67 vaisseaux, 32 frégates, etc. Total 163 vaisseaux de tout rang; et à la fin de la guerre, malgré les pertes qu'elle avait éprouvées, elle se trouva en avoir à peu près le même nombre.

A la fin de 1792, au moment de déclarer la guerre à la France, elle comptait 80 vais-seaux de ligne, sur lesquels 6 étaient absolument hors de service, et 14 y étaient trèspeu propres. A cette époque elle en avait donc au moins 50 à nous opposer. Sa guerre contre la république française n'a pas été désastrueuse pour sa marine. Celle qu'elle vient de terminer avec les Anglais lui laisse plus de pertes à réparer, et déjà son gouvernement s'en occupe avec une grande activité.

Les équipages des vaisseaux espagnols varient suivant les circonstances. Quoiqu'il faille à la rigueur, dix hommes par chaque canon, les vaisseaux de 74 en ont tout au plus 650. A la fin de 1792 quelques-uns n'en avaient

Tome II.

que 500; et la disette de véritables matelots oblige souvent de réduire à 300 les équipages des vaisseaux à deux ponts.

Mais comment l'Espagne n'a-t-elle qu'un nombre si peu proportionné à sa population? C'est que la marine marchande est le véritable aliment de la marine militaire; que le commerce de l'Espagne étant plus passif qu'actif, et sa navigation intérieure étant réduite à rien, la marine marchande est encore peu considérable.

Il y a peu d'années qu'elle ne consistait qu'en quatre à cinq cents navires, dont les côtes de Catalogne fournissaient les trois quarts et celles de Biscaye presque tout le reste. Que l'on compare sous ce rapport l'Espagne avec l'Angleterre qui, avec une population inférieure de plus de trois millions (1), avait, avant la guerre qui vient de finir, plus de 7000 vaisseaux marchands; avec la Hol-

<sup>(1)</sup> Voilà ce qu'on croyait du moins en 1797. On ne connaissait pas encore les prétentions tout-à-fait modernes des Anglais qui portent la population de leurs trois royaumes au-delà de quinze millions. Voyez les papiers anglais du mois d'avril 1802. Ils donnent, d'après un état récemment publié par le gouvernement, plus de neuf millions à l'Angleterre proprement dite, y compris seulement le pays de Galles.

lande, qui, moins peuplée de plus des deux tiers, en compte au moins six mille cinq cents. Depuis quelques années cependant le nombre des navires espagnols s'est sensiblement accru; ce qu'on doit surtout attribuer à l'établissement du commerce libre avec l'Amérique espagnole.

L'Espagne a au reste pour suppléer au petit nombre de ses matelots et faire le service de ses vaisseaux de guerre, une infanterie de marine composée de douze bataillons, chacun de six compagnies, réparties entre les trois départemens, et qui devraient former un corps de 12,384 hommes. Mais ces bataillons sont loin d'être complets. Au moment où je quittai l'Espagne, en 1793, les quatre bataillons de Carthagène, par exemple, ne comprenaient pas plus de 2300 hommes.

Il y a outre cela une artillerie de marine qui devrait être de 3320 hommes, répartis en 20 brigades; mais à la même époque elle n'en avait qu'environ 1500 pour les trois départemens.

Enfin, il y a un corps de pilotes répartis entr'eux, et des écoles de pilotage pour chacun d'eux.

Sous le règne de Ferdinand VI, l'Espagne avoit adopté les principes anglais pour la

construction de ses vaisseaux. Don Jorge Juan, un de ses plus habiles marins dans la théorie comme dans la pratique, avait été les puiser à leur source, et avait ensuite attiré en Espagne quelques constructeurs anglais. Lorsque Charles III vint de Naples prendre possession du trône vacant, il trouva donc la construction des vaisseaux espagnols confiée à des individus d'une nation qui n'avait que trop dominé dans le cabinet de son prédécesseur, et qui était alors engagée dans une guerre avec la nôtre. Ennemi implacable des Anglais depuis l'impérieuse le con qu'ilen avait reçue à Naples, et d'aillenrs pieusement attaché à la gloire de sa maison, il ne tarda pas à prendre part à cette guerre ; et on sait qu'il fut victime de son affection à notre cause. Les Anglais lui enlevèrent la Havanne et douze vaisseaux de guerre qui étaient dans son port. Cet échec porté à la marine espagnole, fut pour ce monarque un motif de plus pour la mettre sur un pied respectable. Il renonça à la construction anglaise, et nous demanda un de nos constructeurs. M. de Choiseul lui envoya Gauthier qui, jeune encore, avait déjà fait preuve de grands talens dans son art. Cet étranger fut pour la marine ce que Maritz était pour l'artillerie.

L'esprit de corps, les préventions nationales, et surtout la jalousie de quelques individus, lui suscitèrent, comme à Maritz, des contrariétés qui faillirent lasser son zèle. M. d'Ossun alors notre ambassadeur en Espagne, le soutint daus ces épreuves, et l'aida à en triompher. Il commença ses opérations et y déploya autant d'activité que d'intelligence. Cependant ses premiers essais n'eurent pas tout le succès possible. La coupe des vaisseaux de tout rang qu'il construisait, leur donnait une vélocité jusqu'alors inconnue aux Espagnols, mais on trouva qu'ils avaient trop peu de batterie, ce qui les rendait très-difficiles à manœuvrer dans les gros temps. Il a depuis perfectionné sa méthode, au point de laisser bien peu de chose à désirer. Une grande partie des vaisseaux espagnols employés dans la guerre d'Amérique avait été construite par lui ; et plusieurs ont excité l'admiration des marins français, et même celle des Anglais. Le vaisseau la Conception, par exemple, construit d'après ses plans, fut jugé par eux, le plus beau vaisseau de l'Europe.

Mais en rendant justice à la coupe et à la solidité des vaisseaux espagnols, tout le monde s'est récrié avec raison sur la pesanteur de leur marche. On assure qu'elle tenait à la manière dont ils étaient gréés et arrimés: ce qui est devenu très - vraisemblable, depuis qu'on a vu ceux que l'amiral Rodney enleva en 1780 à M. de Langara, acquérir sous la direction des Anglais une célérité dont on ne les avait pas soupçonnés capables.

Gautier n'est cependant pas le seul auteur de la révolution qui s'est opérée en Espagne dans la construction des vaisseaux. Il a formé des élèves qui en partagent avec lui le mérite. L'Espagne a d'ailleurs des constructeurs nationaux qui, sans son secours, ont perfectionné cet art, et qui rendront sa perte moins sensible à la marine espagnole. Déjà, depuis quelques années, l'humeur jalouse du ministre Castejon, autrefois sonami, l'avait condamné à l'inaction. Le gouvernement français saisit cette occasion pour le redemander à l'Espagne. La cour de Madrid le rendit à sa patrie, en lui laissant le traitement dont il jouissait, mais en se réservant de réclamer ses services dans l'occasion. La révolution française est venue lui enlever cette récompense. Gautier s'en est dédommagé en la servant, et a pensé succomber à ses orages. On lui a ensuite rendu une sorte de justice en l'employant, mais d'une manière moins brillante que celle à laquelle ses

talens et ses sacrifices semblaient lui donner des droits (1).

Depuis qu'il a quitté l'Espagne je l'ai vu regretté par ceux même qui avaient contesté ses succès ou qui s'en étaient affligés; ce qui prouve que chez cette nation, encore généreuse à beaucoup d'égards, la justice l'emporte quelquefois sur ses préventions contre les étrangers.

Mon expérience m'a même prouvé qu'on a exagéré ces préventions, ou du moins qu'on devrait les excuser davantage. Quelle est la nation qui, dans les mêmes circonstances que l'Espagne, n'eût pas éprouvé ce sentiment odieux avec plus d'activité? Croit - on que lorsque Louis XIV pensionnait des savans étrangers; lorsqu'il allait chercher hors de ses frontières des artistes renommés ou d'habiles fabriquans, il ne réveillait pas contr'eux la haine des Français qui se croyaient plus de droits à ses libéralités, ou qui s'indignaient

<sup>(1)</sup> Il est mort à Paris en 1800, dans un état de médiocrité qui approchait de la misère. Il eut fini ses jours dans l'aisance s'il fût resté en Espagne, où on n'abandonne jamais les anciens serviteurs, lors même qu'on n'en a plus besoin, lors même qu'on croit avoir des raisons d'en être mécoutent.

qu'au mépris de leurs talens on soudoyât l'industric étrangère? Lavanité et la patience des Espagnols sont mises depuis près d'un siècle à de bien plus rudes épreuves. A la suite du prince français qui vient régner sur eux, paraît une multitude d'étrangers qui occupent toutes les avenues du trône; des favoris français (1), des valets - de - chambre français (2), des confesseurs fran-

(1) Le marquis de Louville.

<sup>(2)</sup> Presque tous les valets-de-chambre de Philippe V étaient français. Dans mon premier séjour à Madrid j'en ai connu deux ( Toussaint et Arnaud ) qui, vers la fin de sa vie, avaient joui d'un grand crédit auprès de lui, et qui avaient reçu ses derniers soupirs, Ils vivaient encore lorsque je quittai l'Espagne, à la fin de 1785. Ainsi, par une bizarrerie du sort, ils ont survécu au moins quarante ans à une faveur qui les avait rendu des personnages importans, et dont ils n'avaient usé que pour faire du bien , surtout à leurs compatriotes. Philippe V lui-même, malgré les leçons de son ayeul, ne cessa pas un instant de se croire français. Je tiens de l'un de ses valets-de-chambre une anedocte qu'il leur avait souvent racontée lui-même, et qui peint à la fois sa bonhomie et son 2ttachement pour son ancienne patrie. Le renvoi de l'infante destinée à Louis XV excita à la cour d'Espagne un dépit qui tenait de la fureur. A la première nouvelle qu'elle en reçu!, la teine Isabelle, plus irritée que

çais (1) entourent le monarque. La princesse des Ursins et nos ambassadeurs dominent tour à tour dans son cabinet. Un français accourt pour réformer leurs finances (2). Des généraux français (3) se mettent à la tête des armées; bientôt après, un abbé italien (4) appelé par la seconde femme de Philippe V, ébranle leur monarchie par les secousses que son caractère brouillon s'efforce de donner à l'Europe. Sa disgrâce, digne prix de son administration tumultueuse ne les rend pas pour long-temps à eux-mêmes. Un hollandais (5), plus insensé encore, s'empare de la

personne, éclata en injures contre les Français et obtint de son facile époux qu'ils seraient tous, sans exception, chassés d'Espagne. L'ordre venait d'être signé. Philippe V appelle ses valets de-chambre, fait ouvrir ses armoires et préparer ses males. La reine survient et demande ce que signifie ces apprêts. Ae voulez-vous pas, reprend ingénuement Philippe V, que tous les Français sortent d'Espagne. Je suis Français, je prépare mon voyage. La reine sourit, et l'ordre fut révoqué.

<sup>(1)</sup> Le père d Aubenton.

<sup>(2)</sup> M. Orry.

<sup>(3)</sup> Le maréchal de Tessé, le duc de Berwick, le duc de Vandôme.

<sup>(4)</sup> L'abbé, depuis cardinal Alberoni.

<sup>(5)</sup> Ripperda.

faveur du monarque, accumule en un an toutes les dignités et toutes les grâces, s'és chappe bientôt chargé de malédictions et n'emporte d'Espagne que le titre de criminel d'état. Sous le règne suivant, deux nations étrangères (1) règnent au milieu des Espagnols à côté de leur trône. Un ministre irlandais (2) s'éleve du sein des intrigues dont leur cour est le théâtre, mais se fait pardonner, par la douceur de son joug; sa qualité d'étranger et conserve son crédit sous le nouveau souverain, qui quitte le trône de Naples pour le leur. Bientôt Charles III appelle un italien (3) pour lui confier le département des finances; et quelques années après, un autre ministre italien (4) remplace le ministre ir-

<sup>(1)</sup> Les Anglais et les Italiens, les uns par M. Keen leurambassadeur, les autres par le musicien Farinelli.

<sup>(2)</sup> M. Wall, irlandais, né à S. Germain, et qui avant de parvenir au ministère avait été ambassadeur d'Espagne à Londres.

<sup>(3)</sup> Squilaci, napolitain, qui avait été directeur des douanes, et qui à peine arrivé en Espagne, fut nommé ministre, marquis, etc. et jouit d'un grand crédit jusqu'à l'époque où, du sein des grouppes du peuple ameuté contre lui, sortaient ces cris de proscription, qui allarmèrent le monarque autant que son ministre: viva el Rey, muera Squilaci.

<sup>(4)</sup> Le marquis de Grimaldi, génois.

landais. C'est par un irlandais aussi (1) que la discipline de l'infanterie est réformée, tandis que deux français réforment, l'un l'artillerie (2), l'autre la construction des vaisseaux (3). A Londres, à Stockolm, à Paris, à Vienne et à Venise, le souverain est représenté par des étrangers (4). Ce sont des étrangers qui établissent des fabriques (5), qui président à la confection des canaux et de grands chemins (6), qui dirigent les siéges (7), qui commandent les armées (8),

<sup>(1)</sup> Orelly.

<sup>(2)</sup> Maritz.

<sup>(3)</sup> Gautier.

<sup>(4)</sup> Le prince de Masserano, italien, ambassadeur en Angleterre; le comte de Lacy, irlandais, ministre à Stockolm; le marquis de Grimaldy, ambassadeur en France, avant de parvenir au ministère; le comte de Mahoni, irlandais, ambassadeur à Vienne; le marquis de Squilaci, ambassadeur à Venise, après sa retraite du ministère.

<sup>(5)</sup> A Valence, à Barcelone, à Talavera, à Madrid, etc.

<sup>(6)</sup> Le Maur.

<sup>(7)</sup> Le même le Maur, à Mahon; d'Arçon, à Gibraltar.

<sup>(8)</sup> Le duc de Crillon, à Mahon et au camp de St. Roch; le prince de Nassau, sur les batteries slottantes.

qui font adopter des plans de finances (1), qui font, avec de grands profits, des avances au gouvernement (2). Dans les places de commerce c'est encore eux qui étourdissent les Espagnols par leur activité et leurs succès. A Barcelone, à Valence, à Cadix, à Bilbao, les plus riches commerçans sont des étrangers. J'ai entendu bien souvent déclamer contre la haine qu'ils inspirent en Espagne. J'avoue que si j'ai été étonné de quelque chose, c'est de la docilité avec laquelle on les y souffre, de la disposition même qu'on a à les aimer, pour peu qu'elle ne soit pas altérée par leur caractère dédaigneux, ou leurs prétentions insultantes. Et quand quelques Espagnols les y verraient d'un œil d'envie; quand ils s'affligeraient de ce concours d'étrangers heureux, dont les succès dans tous les genres semblent accuser leur paresse et leur impéritie, ne seraient - ils pas bien excusés par cet attachement de tout citoyen à la gloire de sa nation, qu'on honorera, si l'on veut, du beau nom de patriotisme?

Mais enfin les Espagnols depuis la fin du

<sup>(1)</sup> M. Cabarus.

<sup>(2)</sup> Les principales maisons de commerce françaises, établies à Madrid.

dernier règne, ont hérité exclusivement de tant de places occupées par les étrangers. La domination des Français, des Irlandais, celle des Italiens surtout, que la nation espagnole souffrait avec quelque impatience, sont à peu près à leur terme; et si l'on en excepte la vice-royauté du Mexique, donnée au marquis napolitain de Branciforte, beau-frère du prince de la Paix, et qui au bout de deux ans vient de lui être enlevée pour être confiée à un espagnol; la place de grand-maître de la maison de la reine, occupée par un prince napolitain disgracié de sa cour; si l'on excepte encore un lieutenant-général italien du côté paternel, mais flamand par sa mère, le prince de Castel-Franco, qui a commandé l'armée que l'Espagne nous a opposée du côté de la Biscaye, et quelques officiers généraux ou commandans de corps, les espagnols sont en possession de la principale faveur, de tous les ministères, de toutes les missions diplomatiques (1), et de toutes les premières

<sup>(1)</sup> Excepté ce même prince de Castel-Franco, dont il est parlé dans le texte, et qui vient d'être nommé à l'ambassade de Vienne; et le marquis de la Grua napolitain, neveu du marquis de Branciforte, qui après avoir été envoyé d'Espagne auprès de la cour de Suède, l'est présentement auprès de celle de Parme.

places de l'administration. — C'est encore un prétexte enlevé aux mécontentemens qui pourraient éclater, et qu'ont partout enfanté de pareilles circonstances. Que de gouvernemens renversés ou mis en péril par la domination des étrangers, qui doit être bien douce pour être supportée! En France, ce sont les Medicis, Concini, Mazarin, Lass; en Flandre un duc d'Albe; en Suisse un Gissler; dans le Portugal, incorporé passagèrement à l'Espagne, les agens de cette puissance. En Espagne même, un Alberoni, un Ripperda, un Squilaci. Les souverains cependant sont souvent plus portés à livrer leur confiance à celui qui leur doit tout, qui n'a d'autre patrie que leur cour, d'autre bien que leur faveur. Calculent-ils bien leurs intérêts? n'appellent-ils pas ainsi les dangers qu'ils veulent fuir? Les plus prudens ont moins de méfiance; et puisqu'il leur faut des sujets, c'est par l'amour seul qu'ils cherchent à les subjuguer. Voilà le seul machiavélisme qu'ils se permettent, le seul que la philosophie puisse leur pardonner, le seul aussi qui garantisse la stabilité de leur pouvoir.

A ce prix ils peuvent se passer de favoris étrangers, de légions étrangères, remparts impuissans contre la fureur du peuple, objets presque toujours odieux, plus propres à la

presque toujours odieux, plus propres à la provoquer qu'à la contenir. Lors de l'émeute de l'année de 1765, les gardes Valonnes sauvèrent-ils à Charles III la confusion de quitter précipitamment sa capitale? Les gardes suisses ont-ils sauvé Louis XVI?

Mais reprenons ce qui nous reste à dire de la marine espagnole.

Ses trois ports militaires ne sont pas les seuls où l'on construise des vaisseaux de guerre. Il y a aussi un chantier à la Havanne; on a destiné depuis long-temps un fonds annuel de 700 mille piastres pour alimenter ses travaux; et on y construit à meilleur marché qu'en Europe.

L'Espagne et ses colonies pourraient fournir à la marine tout le bois dont elle a besoin. En 1785, les gens de l'art étaient d'avis qu'avec le seul secours de son Amérique, l'Espagne aurait pu augmenter sa marine de 50 vaisseaux, et fournir à l'entretien de ceux qui existaient. Voici les ressources qui lui restent encore en Europe.

L'Andalousie, qui produisait les meilleurs chênes blancs, est épuisée. Ses forêts ne peuvent suffire au radoubs du département de Cadix, qui est obligé d'acheter des bois en Italie et quelquefols d'employer les cèdres de la Havanne. Celui de Carthagène n'a pas non plus de bois à sa portée. Les chênes blancs les plus voisins sont en Catalogne et assez avant dans les terres.

Celui du Ferrol s'approvisionne dans les montagnes de Burgos, la Navarre et les Asturies. Mais les forêts de la première de ces provinces sont fort éclaircies. Les deux autres sont encore bien boisées; mais leur bois est de médiocre qualité.

Cette disette de bois dans la métropole a pour cause principale le parti peu réfléchi que prit le gouvernement vers l'année 1756. Avant d'avoir ouvert des chemins pour les transports, on fit abattre des arbres pour la construction de 122 vaisseaux de ligne. On ne put en enlever pour plus de 50. Une partie se pourrit sur la place. Le reste fut volé.

En revanche, les colonies présentent de grandes ressources. Cuba contient encore beaucoup de cèdres dans son intérieur quoique bien des gens, à en juger par ses côtes, la croient épuisée. Il y a aussi près de celles de Cumana du bois propre à la construction. Il fut question en 1776 de l'exploiter. La mort du ministre de la marine, le bailly d'Arriaga, fit échouer le projet. Plaignons les gouvernemens dont les entreprises utiles tiennent à la vie d'un homme. L'Espagne

## DE L'ESPAGNE MODERNE. 145

L'Espagne est donc encore à la merci des puissances du Nord, au moins pour ses approvisionnemens en mâtures: on sait par les comptes que la banque rendit en 1788, que ce seul article lui avait coûté en 1785 plus de 8 millions et demi de réaux.

L'Espagne continue à se servir pour sa communication avec le Nord, de l'entremise des bâtimens hollandais; mais elle pourra bientôt s'en passer, si le commerce qu'elle fait depuis quelques années directement dans la Baltique continue à prospérer.

Elle est encore plus près de se passer des étrangers pour ses approvisionnemens de chanvre. Pendant long-temps elle a reçu du Nord tout celui qu'employait sa marine. Dans ces derniers temps elle a commencé à en tirer de la Navarre, de l'Arragon, et surtout du royaume de Grenade; en sorte qu'à présent tous ses cordages, cables et toiles à voiles sont faits avec du chanvre d'Espagne (1). Nos marins, tant pendant la guerre d'Amérique que dans le cours de la présente année, pendant leur séjour à Cadix, ont été à même d'en apprécier la bonne qualité.

<sup>(1)</sup> Le département de Carthagène est obligé de faire venir du dehors, et surtout d'Italie, le chanvre dont il fait ses cables.

L'Espagne a sans doute encore bien des choses à perfectionner pour sa marine. Mais que de pas elle a déjà faits dans ce siècle! Sous Philippe IV elle achetait des Hollandais ses vaisseaux tous faits, et les cordages de sa flotte et de ses galions; des Français, ses voilures; du cuivre aux Allemands; de l'étain et du plomb aux Anglais; des galères aux Génois. Elle laissait pourrir ses bois sur pied; elle abandonnait la culture du chanvre. Pour les mines du Mexique et du Pérou, qui concouraient à sa dégénération, elle négligeait de puiser dans ses propres mines ses moyens de défense. Le mal, s'il est possible, avait encore empiré sous Charles II. L'Espagne alors était, comme lui, débile et languissante. Quand on se représente sa situation à cette époque; on ne peut qu'admirer celle à laquelle l'ont ramenée trois souverains consécutifs. Charles-Quint, qui l'avait laissée si florissante, ne la reconnaîtrait pas sans doute; mais son imbécille et dernier rejeton la reconnaîtrait encore moins.

Elle a du moins une marine qui la met de niveau avec les différentes puissances maritimes. Au défaut des guerres d'Europe, auxquelles elle n'a pas pris, depuis long-temps, une part fort active, le voisinage des régences

DE L'ESPAGNE MODERNE. 14

barbaresques lui fournit de fréquentes occasions de s'exercer. Mais dans ces guerres passagères et obscures, il est difficile à ses officiers de se faire un nom. Barcelo, qui de patron de barque est parvenu aux premiers grades de la marine, est presque le seul qui ait dû une grande réputation à de pareilles expéditions.

Parmi ces régences, deux surtout tiennent presque continuellement en haleine unes
partie de la marine et même de l'armée d'Estpagne: ce sont celles d'Alger et de Maroc.
Ce n'est pas que leurs forces, maritimes surtout, soient bien redoutables. Leurs moyens
de les alimenter seraient presque nuls, si les
puissances qui veulent que le commerce soit
respecté, ne leur fournissaient pas des mumitions de guerre, des provisions navales,
et si elles ne recevaient pas, quelquefois,
de Marseille même, des planches pour la
construction de leurs chaloupes.

Il y a quelques années que l'armée navales de l'empereur de Maroc se réduisait à 22 ou 23 bâtimens de guerre bons ou mauvais, dont les plus forts étaient des frégates de 22 canons. Mais ses forces de terre ne sont pas à dédaigner, du moins quant au nombre, puisque tout Maroquain est soldat dès l'âge de

douze ans. C'est avec cette armée mal disciplinée et peu courageuse, que l'empereur de Maroc a tenté plusieurs fois, et toujours sans succès, d'enlever aux Espagnols la place de Melille, située à l'extrémité orientale de ses états.

Les Algériens sont, ou du moins ont été long-temps un ennemi aussi acharné et plus redoutable. Ils avaient, il y a douze ou quinzé ans, 5 saeties de 24 à 34 canons, 3 chebecs de 10, 18 et 20, 4 demi - galères et 3 galiottes. C'est avec ces forces qu'ils tourmentèrent les Espagnols jusqu'en 1784; la cour de Madrid perdit enfin patience, et débarrassée de sa guerre avec l'Angleterre, elle voulut tenter encore la destruction de ce repaire de pirates. Elle consacra à cette expédition une partie des munitions navales et de l'artillerie destinées d'abord à cette graude opération combinée contre la Jamaique, dont les préparatifs avaient été rendus inutiles par la paix de 1783. Alger fut bombardée par l'amiral Barcelo pendant huit jours consécutifs. Près de quatre cents maisons furent endommagées; mais les édifices appartenans au gouvernement, restèrent presque intacts. L'escadre attaquante était de soixante-dix voiles, dont quatre vaisseaux

de ligne et six frégates. Elle ne perdit qu'une seule chaloupe canonnière; mais cette vaine expédition coûta aux Espagnols quatre cents soldats et quinze cents quintaux de poudre. Les Algériens opposèrent deux demi-galères de cinq canons; cinq galiottes de deux et de quatre; une félouque de six; deux chébecs de quatre; deux galiottes à bombe et six chaloupes armées d'un canon de douze et d'un de vingt-quatre.

L'expédition de l'année suivante, aussi commandée par Barcelo, fut encore plus infructueuse, quoique trois autres puissances, le Portugal, Malthe et Naples, eussent réuni contre les Algériens une partie de leurs forces navales à celles de l'Espagne; elles composaient en tout cent trente voiles. Les Algériens se défendirent avec quarante-six chaloupes canonnières, quatre bombardières, trois carcasses armées et trois galiottes. Ils perdirent trois ou quatre de leurs chaloupes. ils eurent trois cents blessés; mais ils prouvèrent à l'armée combinée qu'il fallait encore de plus grandes forces pour les réduire; et que si leur repaire de brigands méritait l'indignation de toutes les puissances commerçantes, il ne méritait pas tout à-fait leur mépris.

Dans l'intervalle de ces deux expéditions; la fureur du gouvernement espagnol s'était pourtant un peu calmée pour faire place à des tentatives de négociation, que le ministre soupconneux et jaloux de nos relations avec les Algériens, eut grand soin de faire à notre insu. Elles échouèrent, et la seconde expédition eut lieu. Le ministre espagnol était décidé à répéter cette opération tous les ans jusqu'à ce que la régence d'Alger, fatignée, épuisée, fût obligée enfin de se rapprocher de l'Espagne. Il se laissa cependant dissuader par les représentations des officiers qui avaient conduit l'expédition; et des négociations furent renouées avec Alger par la voie d'un comte d'Expilly, moitié français, moitié autrichien ; elles furent suivies et consommées par M. de Mazarredo, qu'on envoya à Alger, lorsque le parti qui ne voulait pas la paix, voyant un étranger à la veille de la conclure, se détermina à lui enlever cette gloire. Le négociateur espagnol surpassa les désirs de ses commettans, et peu s'en fallut que ses trop rapides succès ne fussent cause de sa disgrâce. Toutes ces négociations se suivirent au reste, non pas à notre insu, cela eut été difficile, mais sans nous être révélées. On s'obstinait à croire

que les principaux secours avaient été fournis aux Algériens par le commerce de Marseille, et à soupconner au moins que le cabinet de Versailles était complice de la malveillance des Marseillais. Quoiqu'il en soit; l'or de l'Espagne fut plus efficace auprès de la régence que ne l'avaient été ses bombes. Florida Blanca, qui quelques mois auparavant disait avec jactance, et faisait imprimer dans la gazette de la cour, que l'Espagne apprenait à l'Europe comment il fallait traiter avec ces barbares; qu'elle donnait un grand exemple aux puissances qui avaient la lâcheté d'être leurs tributaires, ce ministre, se traînant à son tour sur la route commune, crut rendre un servise à sa patrie en achetant au prix de plus de 14 millions de réaux la paix avec la régence d'Alger. . Ah M. de Florida Blanca, vous avez présidé quinze ans au sort de la monarchie espagnole. Votre administration ne fut pas sans éclat ni même sans succès. Vous aviez pour votre pays un attachement qui se confondait souvent avec la haine de tous les autres. Vous le servites, sinon avec de grandes lumières, du moins avec loyauté et avec désintéressement. La noblesse de vos sentimens vous faisait pardonner la roideur de votre caractère et les caprices de votre humeur irascible. Vous avez acquis surtout des droits à l'estime par la constance avec laquelle vous avez supporté une disgrâce dont j'ai été témoin, et à laquelle la cause que je servais m'ordonna de d'applaudir; mais convenez que votre conduite avec les Algériens n'est ni la partie sage, ni la partie brillante de votre ministère.

Depuis la paix conclue en 1785, l'Espagne eut encore quelques démêlés avec les Algériens. Elle sentit enfin que la possession d'Oran et de Mazalquivir, situés sur leurs côtes serait une source intarissable de mésintelligences entre elle et cette régence; qu'elle était sans utilité réelle; que la position de ces places favorisait la désertion de ses troupes. Oranvenait d'ailleurs d'éprouver deux fléaux à la fois, un siége par le bey de Mascara, et un tremblement de terre qui avait fait de cette place un monceau de décombres. L'Espagne, vers la fin de 1741 se détermina donc à y renoncer, ainsi qu'à Mazalquivir en faveur de la régence, en se réservant seulement quelques avantages de commerce. 7

C'est ainsi que cette fameuse conquête du cardinal Ximénès a repassé sous la domination des barbaresques. Le 26 février 1792 six

mille cinq cents hommes, qui formaient presque toute la population espagnole, évacuèrent la ville, tournèrent la baie, et se rendirent à Mazalquivir, d'où ils s'embarquèrent pour Carthagène. On emporta tout à la vue des Maures qui y entrèrent aussitôt après. Oran ne pouvait se conserver qu'à grands frais et sans aucune utilité réelle. Il fallait au moins quatre mille hommes pour la mal défendre. Il y avait quatre retranchemens placés en amphitéâtre, et nécessaires pour garder une source d'eau sans laquelle on ne pourrait subsister à Oran, et que les Maures ont souvent tenté de couper. L'Espagne a donné une preuve de sagesse en renonçant à ces deux places. Elle devrait ne pas s'entenir là, et abandonner de même les autres présides d'Afrique qui lui sont onéreux, et qu'une vaine gloire peut seule lui faire paraître précieux. Elle y entretient, à Ceuta surtout, plusieurs milliers de galériens sous le nom de présidiarios. Ceux qui traînent leurs chaînes nus et couverts de haillons, et qui sont employés à des travaux pénibles, sont au nombre de quatre à cinq mille. Les autres, qui sont beaucoup moins nombreux, jouissent d'une sorte de liberté et vont eux-mêmes chercher du travail. Les uns et les autres

reçoivent un salaire égal mais extrêmement modique; et dans ce rebut de l'espèce humaine, se trouvent confondus, à la honte de la raison et de l'équité, les assassins, les scélérats de toute espèce, les contrebandiers, les déserteurs, et d'autres malheureux qui expient, dans cette société contagieuse; des fautes beaucoup plus légères.

C'est la marine qui a amené cette digression sur les régences barbaresques et les présides d'Afrique. Elle nous conduit aussi naturellement au commerce, qui ne peut avoir de consistance que par elle, et qui sera l'objet du chapitre suivant.

## CHAPITRE VI.

Du commerce de l'Espagne en général.

Police des blés. Commerce intérieur.

Commerce de cabotage. Commerce en Europe.

L'E commerce del'Espagne a peut-être plus de rameaux que celui d'aucun autre pays du monde. Il a d'immenses pays à approvisionner. Il a même une grande quantité de productions territoriales à envoyer au loin, quelques - unes dont on est fort avide, quelques autres dont on ne peut se passer. Il jouait le rôle le plus actif à l'époque de la splendeur de la monarchie espagnole. Les négocians étrangers venaient fort avant dans le pays pour changer leurs marchandises contre les fruits de son sol et de son industrie. Mais sous les successeurs de Charles-Quint, ces avantages s'évanouirent, et l'Espagne ne fit plus pendant long-temps qu'un commerce passif et désavantageux. A présent, quoique son agriculture et ses fabriques

aient encore beaucoup à acquérir, on peut assurer que si elle n'avait qu'elle-même à approvisionner des marchandises qui lui manquent, ce qu'elle reçoit de l'étranger serait au moins balancé par ce qu'elle exporte; en sorte que la possession de ses colonies d'Amérique, et l'obligation où elle s'est mise de leur porter un grand nombre d'objets, produisent seules le désavantage de sa balance dans le commerce de l'Europe. Il est vrai qu'il est compensé par le produit des mines qui lui fournissent les moyens de solder cette balance. D'où l'on voit qu'à présent du moins ces colonies ne sont pas aussi onéreuses à l'Espagne qu'on se plaît encore à le croire; qu'au contraire, à mesure qu'elle augmente les productions de son sol et de ses fabriques, elle leur trouve, auprès de ses colons, un débouché dont l'immensité devient à son tour un encouragement pour son industrie.

Plus d'un lecteur trouvera peut-être cette assertion au moins paradoxale. Elle eût même été erronée il y a cinquante ans. Elle est plus que probable depuis que l'Espagne s'est un peu réveillée de son assoupissement. Elle est prouvée pour ceux qui ont étudié l'étendue de ses ressources actuelles.

L'Espagne peut d'abord tirer abondamment

de son propre fond presque tout ce qui est nécessaire à la vie. Nous avons parlé de ses laines et de ses draps, qui quoiqu'imparfaits encore, pourraient suffire aux besoins de ses habitans. Nous verrons à l'article de Valence, ce qu'elle tire de ses soies. Ses eaux-de-vie, ses vins de liqueur, ses fruits, sa soude et sa barille, ses huiles même, forment pour ses côtes orientales et méridionales une branche d'exportation considérable. Elle a dans son intérieur assez de vins ordinaires pour sa consommation; vins peu connus au dehors, soit que le caprice de la mode ait jusqu'ici empêché leur vogue, soit que pour les nations plus septentrionales ils soient trop liquoreux, trop capiteux pour être d'un usage habituel. Son agriculture, plus perfectionnée, plus encouragée, lui fournirait assez de blé pour qu'elle pût en exporter. Malgré l'état imparfait où elle est encore, quelques-unes de ses provinces, comme l'Andalousie et la Castille, recueillent plus de grains qu'elles ne peuvent en consommer. Mais les difficultés pour la circulation intérieure rendent cette fertilité à peu près inutile au reste du royaume. Peu de chemins, pas une rivière navigable, pas un canal qui soit en pleine activité. Aussi les moyens de transport sont-ils trèslents et très dispendieux. On se rappelle, encore à Madrid, qu'il y a environ vingt-cinq ans, l'approvisionnement de cette capitale, négligé par l'imprévoyance, demandant de la célérité, on fut obligé pour y faire arriver, 2500 fanègues (1) par jour, de rassembler de toutes parts jusqu'à 30 mille bêtes de somme.

L'Espagne se trouve donc quelquesois à la merci des approvisionnemens étrangers, lors même que quelques-uns de ses cantons sont dans l'abondance. Mais, malgré les cris de disette qui se font souvent entendre, il ne lui manque jamais plus d'un trentième du blé dont elle a besoin; et en voici la preuve.

Sa consommation totale peut être évaluée à 60 millions de fanègues; le calcul suivant rendra cette assertion au moins plausible.

Soixante millions de fanègues, en portant la fanègue au poids moyen de 90 livres, donnent 440,000,000 livres de blé, lesquelles divisées entre 10,500,000 consommateurs, font pour chacun un peu moins de 520 livres par an, c'est-à-dire, moins d'une livre et

<sup>(1)</sup> Mesure de blé pesant en quelques endroits jusqu'à 90, 100 et même 105 livres, et dont le prix moyen est environ 16 réaux.

demie par jour. Ce résultat pourrait faire douter de l'exactitude de notre évaluation, tous ceux qui, comme les Français, veulent que tous les individus d'une nation, l'un portant l'autre, consomment deux livres de pain par jour; mais elle ne paraîtra pas hasardée à quiconque observera 1º. que la fanègue de plusieurs cantons de l'Espagne pèse plus de 00 livres; 20. que sa population ne va pas tout-à-fait à dix millions et demi; 3°. que le mais supplée au blé dans quelques parties de l'Espagne; 4º enfin, que les Espagnols en général consomment moins de pain que les Français. On peut donc regarder comme très-vraisemblable, que la consommation habituelle de l'Espagne est à peu près de soixante millions de fanègues.

Or, quarante vaisseaux au plus qui lui apportent du blé, ne sauraient en contenir plus de deux millions, et suffisent cependant à ces besoins passagers qu'une fausse terreur exagère. L'Espagne donc, fût-elle entièrement livrée à elle-même, ne peut éprouver une véritable famine. Quelle est la nation qui, sans un grand effort, ne saurait diminuer d'un trentième sa consommation habituelle? On n'en doutera pas, après ce qui s'est passé en France en 1794 et 1795.

Cependant, à la plus légère apparence de pénurie, on ne connaît en Espagne, comme ailleurs, d'autre remède que la défense de l'exportation, mesure au moins inutile et souvent désastreuse, puisqu'elle enlève trèsgratuitement aux provinces fertiles l'assurance d'un débouché qu'il faudrait au contraire encourager pour les aider à triompher des obstacles que leur présentent les localités.

Il n'y a pas encore en Espagne de législation fixe, quant au commerce des blés. Jusqu'au règne de Charles III leur exportation avait été défendue presque sans interruption, et le prix du blé fixé à un taux invariable. On sentit enfin l'inconvénient de ces entraves. M. de Campomanès, alors fiscal du conseil de Castille, parvint à les faire briser. En 1765, une cédule établit que le commerce intérieur des grains serait absolument libre; qu'on pourrait en former des magasins publics, où dans les besoins pressans, le blé serait donné au prix courant; qu'on aurait la faculté d'en extraire, lorsqu'à trois manchés consécutifs il se serait soutenu à un certain prix; qu'on pourrait introduire des grains du dehors, et les emmagasiner jusqu'à six lieues dans l'intérieur des terres, etc. Ce règlement éprouva bientôt quelques modifications

modifications. L'exportation fut même toutà-fait défendue en 1769. Mais le règlement de 1765 fut rétabli en son entier en 1783.

Toutes ces variations ne peuvent que nourrir la timidité et la paresse chez les cultivateurs. Il leur faudrait une loi plus stable, une loi surtout qui fût mieux observée. Car celle qui permet l'exportation est éludée sans cesse par le caprice ou la cupidité des alcaldes et des commandans de la frontière; et ·lorsque rien ne s'oppose à son application, il y a encore beaucoup de formalités à remplir avant que l'exportation puisse s'ef-. fectuer. Elle est donc en général rare et peu abondante, par les voies que la loi autorise. La manière dont se font les transports en Espagne, doit empêcher qu'il ne sorte autant de blé en contrebande que quelques personnes le croient. En revanche, il est certain qu'il en entre en Espagne de différens côtés. La Galice et les Asturies en reçoivent souvent de l'étranger, quoique le peuple y consomme beaucoup de mais. La Biscaye en prend dans la province d'Alava, en Navarre et en Arragon, et même quelquefois chez l'étranger, par la voie de Saint-Sébastien. Toute la côte orientale de l'Espagne en man. que habituellement; et le royaume de Valence en reçoit du dehors, quand la Manche, qui en a presque toujours en abondance, ne peut lui en fournir. Enfin, l'Andalousie ellemême, malgré sa fertilité, reçoit du blé étranger par ses ports de Cadix et de Malaga (1). Il n'y a guère que par les frontières du Portugal que l'exportation des grains pourrait se faire avec avantage. Ce royaume ne recueille jamais assez de blé, et les provinces Espagnoles qui l'avoisiment en ont assez souvent un excédent.

Le superflu du blé d'Espagne est principalement dans la vieille Castille, et s'écoule par St.-Ander, et quelques ports voisins, en

<sup>(1)</sup> C'est surtout de l'Italie et de la Barbarie que le royaume de Valence tire le blé nécessaire à sa consommation. Celui qu'il reçoit de la Manche est plus cher, parce qu'il ne peut arriver qu'à dos de mulets; en temps de paix il l'est moins, parce que les muletiers de la Manche apportent leurs grains en venant chercher sur la côte de Valence la morue, qui est pour leur pays un aliment presqu'indispensable; mais en temps de guerre ils sont obligés de s'en retourner à vide; d'ailleurs les fréquentes sécheresses font souvent manquer les récoltes de la Manche; la ressource quecette province offre au royaume de Valence pour ses approvisionnemens, n'est donc rien moins qu'assurée.

Galice, dans les Asturies, en Andalousie et même en France, comme cela est arrivé en 1782 et en 1783. Encore cette exportation ne s'effectue-t-elle qu'en dépit des préjugés enracinés dans la vieille Castille, préjugés qui ne devraient cependant pas tenir contre l'expérience, qui justifie le règlement de 1765, par une augmentation de près d'un tiers dans les récoltes.

A peu près à la même époque, on a pris une autre mesure pour l'encouragement de l'agriculture, en instituant les Positos. Ce sont des magasins de blé, établis dans plus de cinq mille communes du royaume, pour assurer la subsistance du peuple contre tous les accidens, pour prévenir jusqu'aux allarmes qui, dans cette matière délicate, équivalent souvent à des maux réels. Lorsqu'on veut établir un de ces Positos en quelque endroit, le corps municipal ( Ayuntamiento) oblige tout habitant qui a un champ, soit en propriété, soit en cens, d'y contribuer pour un certain nombre de fanègues. L'année suivante, l'habitant reprend ce qu'il a fourni, et y substitue une quantité de blé nouveau un peu plus forte; ainsi de suite tous les ans, jusqu'à ce que la somme de tous ces excédens, qu'on nomme creces,

ait rempli suffisamment le magasin. Mais cette époque est reculée au gré de la cupidité, et il est bien peu de Positos en Espagne dont la gestion n'enrichisse les administrateurs aux dépens du pauvre peuple. Il y a plusieurs années cependant qu'on s'occupe à en écarter les abus, et que rappelant les Positos à leur première destination, on veut les faire tourner à l'encouragement des cultivateurs, et même consacrer, s'il est possible, leur excédent à secourir ceux qui manqueraient de grains pour leurs semences (1).

Outre ces magasins publics il y en a d'établis en beaucoup d'endroits par la charité des particuliers, pour fournir aux cultivateurs peu aisés de quoi ensemencer leurs terres. Il y a encore en quelques endroits, comme à Valence et à Malaga, des mont-de-piété, ou erarios dont les fonds sont destinés à faire des avances en argent aux laboureurs, pour une année seulement. Ces

<sup>(1)</sup> Cette ressource des cultivateurs à été tarie par la dernière guerre, le roi s'étant emparé des positos pour l'approvisionnement de ses armées, en promettant de reparer, dans des temps plus propices, ces spoliations passagères et forcées.

fonds ont été pris sur le produit des spolios y vacantes (1).

Mais tous ces secours, tous ces palliatifs, qui prouvent plus de bonnes intentions que de lumières, ne suffisent pas pour vivifier l'agriculture. Sa langueur tient à un vice radical qui ne serait pas extirpé, lors même que le plan de faciliter des moyens de transport à ses produits serait entièrement exécuté. En Espagne les propriétés sont trop étendues, les campagnes trop peu peuplées. Une foule de circonstances tendent à décourager le cultivateur. Nous n'en citerons qu'une. Les priviléges de la mesta, étendus au propriétaire même des moutons permanens, le forcent à laisser ses champs ouverts en tous temps; en sorte que dès le lendemain de la récolte jusqu'au jour où il les ensemence de nouveau, ils sont moins à luiqu'au public (2).

<sup>(1)</sup> Mais ils sont, depuis quelque temps surtout, bien mal adminis!rés.

<sup>(2)</sup> Les vices de l'agriculture ont été exposés de la manière la plus lumineuse par Don Gaspard-Melchior de Jovellanos, dans un écrit qui fait partie du volume des Mémoires publiés cette année (1796) par la Société patriotique de Madrid. Les remèdes y sont indiqués aussi-bien que les maux; mais ces vœux

Quelle source de richesses serait pour l'Espagne l'agriculture plus encouragée! Rien n'égale la fertilité naturelle de plusieurs de ses provinces. Ses blés sont de la meilleure qualité. On y récolte tel froment auquel la mouture ne fait pas perdre plus de cinq pour cent, tandis que celui du Nord perd jusqu'à quinze. De là, une différence notable entre les prix de ces deux espèces de grains. On a vu quelquefois les blés d'Andalousie valoir à Séville presque le double de ce que ceux du nord valaient à Cadix.

En attendant que le gouvernement ait vivisié l'intérieur de l'Espagne par des chemins et des canaux, il ne s'y fait guère d'autre commerce que celui des vins et des huiles, qui, dans des outres portées par des mulets ou des ânes, passent d'une province à l'autre; celui des grains, qui, également avec le seul secours des bêtes de somme, vont approvisionner un canton voisin; celui surtout des laines, qui, des deux Castilles, prennent la route des ports septentrionaux. Les matériaux nécessaires aux fabriques,

d'un citoyen aussi recommandable par son zèle que par ses talens, froissent trop d'intérêts pour ne pas rester long-temps impuissans.

## DE L'ESPAGNE MODERNE. 167

les marchandises qui, des frontières ou des ports, passent dans l'intérieur du royaume, s'y transportent par ces moyens dispendieux.

L'Espagne n'est guère plus avancée dans le commerce du cabotage. Si l'on en excepte les bâtimens catalans et ceux de la Biscaye, ce commerce est presqu'en entier entre les mains des Français, des Anglais et des Hollandais, trois nations qui ont sur les Espagnoles l'avantage d'être plus actives, d'entendre mieux la manœuvre, de naviguer à moins de frais et avec des équipages moins nombreux. Ce qui, jusqu'à nos jours, a obligé l'Espagne de renforcer les siens, c'est son état de guerre presque perpétuelle avec les Barbaresques, qui a eu d'ailleurs l'inconvénient de diminuer la confiance que pourrait inspirer son pavillon. Son gouvernement a du moins senti récemment la nécessité de faire disparaître cet obstacle principal à la prospérité de sa navigation dans la Méditerranée.

Mais c'est surtout sous le point de vue du commerce extérieur que l'Espagne joue encore un rôle passif. Pour nous en convaincre, faisons rapidement le tour de ses côtes.

Celles de Catalogue présentent d'abord une exception. Presqu'aucun des reproches que l'on a fait à la paresse des Espagnols' n'est applicable aux Catalans. Le port de Barcelone exporte des scieries, des draps moyens, des cotonnades, des indiennes, des vins et des eaux-de-vie, toutes productions du pays ; et si l'on veut juger de la part que les Catalans prennent à ce commerce, qu'on sache que dès 1782, sur 628 bâtimens qui entrèrent à Barcelone, 317 étaient des bâtimens espagnols. Il est vrai qu'il passe en Catalogne, par le même port, les soieries de Lyon, les bas de Nîmes, beaucoup d'étoffes de coton, en dépit de la prohibition; mais surtout il entre en Espagne par Barcelone, une grande quantité de morue, article pour lequel seul l'Espagne paie encore à l'Angleterre près de trois millions de piastres par an : singularité remarquable dans l'histoire du commerce, qu'une nation hérétique approvisionne un royaume catholique d'un comestible qu'elle seule parvient à préparer suivant le goût des consommateurs, en prenant sur leurs propres côtes (1) le sel dont

<sup>(</sup>f) Le sel avec lequel les Anglais salent leur morne,

elle assaissonne un poisson, pêché près de cette ile de Terre-Neuve dont ils ont fait la découverte; et comme si cette espèce de servitude était un arrêt irrévocable du sort, les étentatives qu'on a faites, pour substituer à la morue anglaise un poisson semblable que présentent les côtes de Biscaye et des Asturies, ont été infructueuses, et ont prouvé que les lois, la politique, l'intérêt même, disparaissent devant les fantaisies du goût (1).

Les autres ports de la Catalogne sont à peu près dans le même cas que Barcelone. Tarragone et les ports voisins, reçoivent de plus, quelques comestibles et exportent quelques fruits secs. Tortose exporte ou

se prend à Setubal, et surtout à Alicante: c'est là que leurs bâtimens, quelquesois sur leur lest, viennent le charger pour l'emporter à Terre-neuve.

<sup>(1)</sup> La consommation de la morue auglaise a diminué pendant la dernière guerre, quoique les neutres en aient apporté en Espagne sous le nom de morue de France. La Bacular de Norwège a remplacé la première dans quelques parties du royaume, surtout à Barcelone où elle est préférée à la morue anglaise; mais dans presque tout le reste de l'Espagne, on a encore une prédilection marquée pour celle-ci, quoique moins bonne que celle de Norwège.

importe du blé, suivant que la récolte de l'Arragon et de la Catalogne est bonne ou mauvaise. Il exporte surtout beaucoup de soude.

Les ports de la côte de Valence font aussi un grand commerce qui est principalement à notre avantage. Nous importons, par Valence même, en toileries, lainages, quincaîlleries, épiceries et grains pour une somme a peu près équivalente à ce qui est extrait par ce port en vins, laines, fruits secs, soude et barille. Nous allons chercher à Gandie les laines qu'emploient nos manufactures de Languedoc et d'Elbeuf. Nous y apportons nos draps, nos toiles, notre quincaillerie, etc. Les Anglais y apportent aussi leurs draps; et les Hollandais viennent y chercher les eaux - de - vie du pays.

Alicante a été, jusqu'à nos jours après Cadix et Barcelone, la ville la plus commerçante de l'Espagne, et son port un de ceux où les bâtimens nationaux paraissent en plus grand nombre. Sur 961, qu'il reçut en 1782, six cents étaient espagnols et la plupart Catalans (1). Il exporte pour l'é-

<sup>(1)</sup> Dans les anuées suivantes ce port n'a pas reçu à

tranger beaucoup plus qu'aucun autre port d'Espagne ces productions si abondantes sur cette côte; des vins, des eaux-de-vie, des amandes, de l'anis, de la sparterie, du sel, du safran, etc. et pour environ cent mille quintaux de barille, dont 80 pour la France et le reste ponr l'Anglerre. Le port d'Alicante, qui n'est qu'une rade vaste et sûre, mais ayant peu de fond, est l'entrepôt de presque toutes les marchandises venant des ports de la Méditerranée et destinées à la consommation de l'Espagne.

Alicante a beaucoup souffert de la dernière guerre avec l'Angleterre. Son port n'a guère été fréquenté que par les neutres, qui sont venus charger les productions du pays. Parmi les objets qui s'exportent par cette ville, il ne faut pas oublier une espèce de cochenille connue sous le nom de Grana, et qui s'emploie presqu'en concurrence avec celle d'Amérique, quoiqu'elle lui soit in-

beaucoup près autant de bâtimens nationaux. Les deux dernières guerres ont suspendu partout l'activité de la marine espagnole. Mais on y a vu paraître jusqu'à huit cents Suédois dans une seule année. Aussila douane d'Alicante est-elle une des plus productives de la monarchie.

férieure. Ce sont de petits insectes colorants, assez semblables à ceux qui donnent la vraie cochenille. On les recueille sur des chênes (robles) qui abondent dans les environs de Bussots, à quelques lieues d'Alicante.

Le sel qui porte le nom de cette ville, n'est pas un produit de son territoire proprement dit. Il est formé par deux étangs, très-rapprochés l'un de l'autre et sans communication avec la mer; ils s'appellent la Mata, et Torre vechia, et se trouvent à moitié chemin d'Alicante et de Carthagène. La seule évaporation causée par un soleil ardent, couvre leur surface d'une écume qui est recueillie au mois d'Août, par un temps sec; mais des pluies trop hatives font quelquefois manquer cette récolte. Les étangs de la Mata et de Torre vecchia, sont deux sources de sel presque intarissables, qui pourraient approvisionner toute l'Europe de cette denrée. Leur produit, qui est annuellement de vingt à quarante millions de livres pesant, est porté à Alicante, où le viennent chercher les nations du nord et surtout les Anglais, auxquels ce sel est nécessaire pour leurs salaisons, et les Suédois, qui en exportent annuellement environ

trois cents mille barils, de trois cents livres chacun.

Les vins d'Alicante sont de plusieurs espèces. La principale est celle de ce vin rouge liquoreux, le seul qui soit bien connu hors d'Espagne. Il y a ensuite, mais en petite quantité, du vin muscat blanc d'Alicante; et enfin, un vin dit d'Aloque, qui est pour l'usage ordinaire du pays, et dont on exporte quelques portions pour les provinces circonvoisines, pour Cadix et pour Gibraltar. Les vins rouges liquoreux, qui, quand ils sont jeunes, sont d'une couleur aussi foncée que l'encre, passent quelquefois à Bordeaux, où ils sont employés à donner de la couleur et du corps au vin du pays.

Presque tous les vins qui portent le nom d'Alicante, se recueillent dans les environs de cette ville. Les vignobles commencent à une demie-lieue de son enceinte, dans le canton connu sous le nom de Huerta de Alicante, qui doit son étonnante fécondité à un étang voisin dont l'eau fournit à ses arrosemens. Cet étang, qui appartient au roi, est entouré d'un mûr haut de soixante pieds, et assez large pour que trois voitures y puissent marcher de front; c'est un reste

des ouvrages des Maures, qui partout, en Espagne, ont laissé des traces de leur industrie.

A Carthagène, ce sont les Anglais, les Hollandais, les Napolitains qui importent des marchandises de tout genre et viennent charger des soies, des laines, de la sparterie, de la soude et de la barrille.

Les Français font le principal commerce d'Almeria. Ils y apportent les productions de nos fabriques et en remportent du plomb, de la soude, de la sparterie.

Il sort par Velez-Malaga et Marbella, des vins et des fruits qui sont, pour la plus grande partie, exportés par des bâtimens étrangers.

Malaga fait un commerce très considérable, dont tout l'avantage est du côté de l'Espagne, mais presque sans profit pour sa navigation. Les Anglais y apportent des laineries et de la quincaillerie; les Allemands, plusieurs articles de mercerie; les Hollandais, des épiceries, de la coutellerie, des dentelles etc. Tout ce que ces nations et celles du Nord et de l'Italie y importent, monte environ à un million et demi de piastres; et elles en exportent pour près de deux millions et demi. Les Espagnols

eux-mêmes prennent si peu de part à la navigation qu'un pareil commerce exige, qu'en 1792, sur la foule de bâtimens qui entrèrent à Malaga et qui en sortirent, il y en eut à peine soixante qui fussent nationaux.

Cadix même, dont le commerce sera plus bas l'objet d'un article particulier, prouve plus qu'aucun autre port, le peu d'activité de la marine marchande de l'Espagne. A peine un dixième des navires qui y entrent lui appartient - il. Dans ces dernières années, cependant, les Espagnols ont redoublé d'activité pour ce port, plus que pour aucun autre.

Ceux du San-Lucar et du port Sainte-Marie sont à cet égard, en très-petit, ce que Cadix est en grand.

Des côtes de l'Andalousie si nous passons à la côte septentrionale de l'Espagne, nous trouvons les Français, les Anglais et les Hollandais en possession du commerce qui s'y fait par Vigo, le Ferrol et surtout la Corogne, et qui est presque tout entier en importation. Car les sardines, les bestiaux et les toiles communes, seuls objets que la Galice puisse exporter, servent à payer sa balance avec les provinces voisines. La Corogne

doit au règne de Charles III un petit commerce d'exportation qu'elle fait avec l'Amérique, par la voie des couriers maritimes qui partent tous les mois pour la Havanne, et tous les deux mois pour Buenos-Ayres. Il y en avait dix-huit lorsque la guerre de 1779 éclata. Plusieurs tombèrent entre les mains des ennemis, mais ont été remplacés. Le transport des paquets et des passagers est le principal objet de cette institution; mais par occasion elle ouvre un débouché aux productions de la Galice; elle occupe environ mille hommes d'équipage, et n'a pas laissé de vivifier tout le pays circonvoisin.

En ce moment il y a à la Corogne, pour cette communication périodique 5 frégates marchandes, au lieu de 8 qui existaient en 1796; l'une de 390 tonneaux, et 4 de 120; 3 brigantins et une corvette. Elle est aussi servie par 4 navires de 80 à 100 tonneaux (1), et par deux goëlettes à Porto Rico.

Pendant la guerre combinée que l'Espagne a faite contre nous avec les Anglais, elle

avait

<sup>(1)</sup> En 1796 il y en avait onze. La guerre avec l'Angleterre ayant rendu les communications entre la métropole et ses colonies extrêmement difficiles, a fait diminuer le nombre des bâtimens destinés à l'entretenir; le retour de la paix l'augmentera sans doute.

DE L'ESPAGNE MODERNE. 177 avait établi un courrier provisionnel, partant une fois par semaine pour Falmouth, d'où

elle communiquait rapidement avec l'Angle-

terre et tout le nord.

Les côtes des Asturies ont dix-huit ports, à peine connus de nom, dont les Hollandais font presque exclusivement le commerce. Peu avant la guerre d'Amérique, les Anglais et les Français qui en avaient été écartés depuis quelques années, y ont reparu pour y apporter des toiles, des laineries et des quincailleries. Il y a cependant quelques bâtimens du pays, qui vont chercher en France et en Angleterre de quoi pourvoir aux besoins de cette province; et depuis l'établissement du commerce libre avec l'Amérique Espagnole, le commmerce de Gijon, le plus important de tous ces ports, commence à prendre quelque activité.

Le pays adjacent aux Asturies se nomme les montanas de Burgos. C'est un des cantons de l'Espagne les plus dépourvus de ressources. Le gouvernement, pour le dédommager des inconvéniens de sa position, lui a permis de recevoir franches de droits, les choses nécessaires à la vie. Mais toutes sortes de marchandises s'étant ainsi introduites par les ports de la côte, le gouvernement a pris

Tome II.

des mesures de vigilance pour prévenir les abus de cette concession. De là des actes de rigueur, de malveillance même, exercés contre les étrangers, contre les Français surtout, le peuple de l'Europe qui, du moins jusqu'au moment de la rupture, semblait jouir à cet égard d'un privilége exclusif. Saint-Ander est le port principal de cette côte. Il reçoit, par une centaine de navires, venant de nos ports du ponent, tout ce qu'ils peuvent fournir à la consommation dans tous les genres. Ces navires viennent y charger des laines pour nos manufactures, et du blé pour les autres provinces d'Espagne, quelquefois même pour les nôtres.

Les Anglais en exportent les mêmes objets, y apportent de la morue, de l'huile de poisson, etc. Le port de Saint-Ander recoit de plus quelques bâtimens Hambourgeois et Hollandais. L'établissement du commerce libre a aussi commencé à y ranimer la navigation nationale, en y faisant trouver des prête-noms aux Biscayens. Les ports voisins, comme Suances, Comillas, San-Vicente de la Barquera, font un peu de cabotage avec les barques du pays, Santona, qui a un port excellent, envoie quelques bâtimens chargés de châtaignes en Hollande,

DE L'ESPAGNE MODERNE. 179 quelques chargemens de limons en France.

Cette côte dont le commerce est, comme on voit, presque entièrement entre les mains des étrangers, touche à celle de la Biscaye, la plus active après la Catalogne. Ses ports principaux, Bilbao surtout, sont fort fréquentés par les Français, les Anglais et les Hollandais, qui y apportent les productions de leur industrie, et y chargent du fer, des laines, des ancres. Les Biscayens, de leur côté, à bord de leurs propres bâtimens, ont une correspondance suivie avec les autres ports de la Péninsule et ceux de France, d'Angleterre et de Hollande.

Deux mots sur le commerce des îles Baléares completteront cette légère esquisse de l'Espagne commerçante.

L'île de Mayorque, la principale des trois, quoiqu'elle n'ait pas plus de quatre - vingt mille âmes, a pour objet d'exportations les oranges, les amandes, les huiles, les vins qu'elle envoie en Espagne, des eaux-de-vie, que viennent charger les bâtimens du nord, un peu de soie qui passe en Catalogne, quelques lainages grossiers dont s'accommodent la Sardaigne et l'Italie, des ouvrages de marqueterie, espèce d'industrie dans laquelle excellent les Mayorquains. Elle reçoit du blé

des ports de France et d'Italie, des bestiaux par ceux du Languedoc et de la Catalogne, du riz et des soieries par la côte de Valence. Les Anglais, les Hollandais, et surtout les Génois et les Français lui apportent tous les autres objets dont elle a besoin. Les mayorquains cependant ont, comme presque tous les insulaires, du goût et de l'aptitude pour la navigation. Leur bois de construction est. employé à Palma, capitale de l'île et son port! principal. Ils vont chercher eux-mêmes à Marseille du cacao, du sucre, du fer et des planches; et leurs chebecs vont prendre quelques chargemens à Cadix; leur activité serait encore plus grande, s'ils pouvaient n'avoir rien à craindre des régences barbaresques. Elle a recu du moins un nouveau véhicule par l'établissement du commerce libre.

Minorque, peu fertile et presque sans industrie, était approvisionnée de tout par les bâtimens étrangers, et surtout par les nôtres, avant la conquête que l'Espagne en a faite. Les Minorquains ne m'ont pas paru croire avoir gagné (1), du moins quant à leur com-

<sup>(1)</sup> A la vérité les Minorquains sont encore peu affectionnés à l'Espagne, mais ils ont été si maltraités par les Anglais, pendant la dernière guerre, que,

merce, à ce changement de domination, et se seraient peut-être consolés que la paix d'Amiens les eût laissés à leur ancien souverain.

L'île Iviza, a pour principale richesse son sel, que viennent charger les bâtimens étrangers et surtout les Suédois. Elle exporte au reste peu de chose et reçoit ses approvisionnemens par Mayorque et les côtes d'Espagne.

Voilà plus de preuves qu'il n'en faut du rôle passif que jouent les Espagnols dans le commerce; mais la faculté de commercer directement avec les Indes a déjà opéré et opérera encore pour eux un changement avantageux à cet égard. C'est ce que va expliquer le chapitre suivant.

dans les premiers momens, ils n'auront peut-être pas éte fâchés que la paix les ait soustraits à leur joug. Cependant ils ne tarderont pas, sans doute, à regretter les franchises dont leur commerce a joui sous la domination passagère de l'Angleterre, et dont ils seront privés sous celle d'Espagne.

### CHAPITRE VII.

Des Relations de l'Espagne aveç ses colonies. Établissement du commerce libre. Ministère de Galvez.

Après la conquête de l'Amérique Espagnole, la cour de Madrid, en confia l'administration à un corps permanent, sous le nom de Conseil des Indes, qui subsiste encore à peu près avec les mêmes lois et les mêmes principes que firent alors adopter les circonstances. L'organisation qu'elle donna en même temps à ces vastes possessions n'est pas de mon sujet. Je n'en dirai que ce qui sera nécessaire pour faire connaître l'Espagne moderne dans ses relations avec ses colonies.

Le Conseil des Indes est, comme le conseil de Castille, composé de plusieurs salles ou chambres, dont deux sont spécialement chargées des affaires d'administration, et une de la décision des procès. Comme lui il a sa Camara, qui propose au roi les nominations

aux places dans les Indes Espapnoles. C'est de lui qu'émanent les lois qui les gouvernent. Dépositaire permanent de celles sur lesquelles fut assise autrefois leur constitution, il a été constamment l'ennemi né des opérations qui pouvaient la modifier. Une de ses lois fixait le commerce de l'Espagne avec ses colonies dans un seul port. Ce fut d'abord celui de Séville; et lorsque le Guadalquivir fut devenu inaccessible aux gros bâtimens; le centre de ce commerce fut transporté à Cadix. On ne répétera pas ici ce que tout le monde sait de la flotte qui allait approvisionner le Mexique, et des galions qui allaient aboutir à Porto-Bello. Il suffira de rappeler que cette marche fut constamment suivie jusqu'en 1739. A cette époque on substitua aux galions des vaisseaux de registres, qui ne partaient plus à des époques fixes. Mais ces vaisseaux et la flotte du Mexique continuèrent à partir du seul port de Cadix.

La côte de Caracas recevait cependant d'ailleurs ses approvisionnemens. Philippe V en avait chargé la compagnie de Guipuscoa, dont nous avons parlé plus haut, et qui jouissait des avantages d'un privilége exclusif sans en avoir la concession form elle. Une mauvaise administration, en enrichissant ses agens et

en excitant les plaintes des colons, a préparé sa décadence. L'échec qu'elle éprouva au commencement de la guerre d'Amérique, et qu'on évalua dans le temps à quinze cent mille piastres, y mit le comble. Elle le sentit et obtint d'être dégagée de l'obligation d'entretenir, assez infructueusement, des gardeseôtes qui lui coûtaient 200,000 piastres par an. Elle a conservé les mêmes moyens de faire le commerce de Caracas avec de grands avantages sur les nouveaux concurrens qu'on lui a associés.

Le premier essai tenté par Philippe V en amena d'autres. Ferdinand VI en 1755 avait permis à une compagnie de commerçans formée à Barcelone, de faire des expéditions pour Santo Domingo, Porto-Rico et la Marguerite. Mais il y avait tant de restrictions à ce privilége que la compagnie n'en fit pas usage.

En 1763, l'aurore d'un nouveau jour commença à luire sur l'Amérique espagnole. Déjà à plusieurs reprises, on avait vainement exposé au gouvernement l'inconvénient de laisser plus long-temps borné à un seul port et à des expéditions périodiques tout le commerce de ces vastes colonies. Deux expériences à de longs intervalles le rendaient timide. Sous

Charles-Quint, on avait essayé d'établir le commerce libre; mais bientôt après on avait été obligé de revenir aux premiers erremens. Ilétait parti, de 1748 à 1754, des vaisseaux de registre, d'autres ports que Cadix. Des faillites nombreuses, résultantes de cette opération, la firent promptement abandonner. On répliquait que des lois mieux combinées sur les époques et la nature des expéditions préviendraient les spéculations ruineuses des débutans ; que l'Amérique espagnole, mieux connue, dans ses besoins comme dans ses ressources, n'offrirait plus les mêmes écueils; que l'ancienne routine livrait d'un côté les colons à toutes les rigueurs du monopole, et de l'autre laissait la plus vaste marge aux combinaisons du commerce interlope. Un tarif dressé en 1720 semblait calculé pour l'avantage de ceux qui s'accupaient de ce commerce.

Ce tarif surchargeait de droits de sortie pour l'Amérique les productions de la métropole. Il établissait un ridicule droit de palméo, qui se percevait sur les ballots, non à raison de la qualité des marchandises, mais à raison de leur épaisseur; droit qui d'ailleurs laissait ignorer la quantité et la qualité des étoffes étrangères qu'on embarquait pour les Indes. Il prescrivait en un mot une foule de formalités gênantes pour le commerce licite; et l'interlope joignait à l'avantage de les éluder, celui de frauder pour la valeur de 70 pour 100 de droits tant à l'allée qu'au retour. Aussi les Anglais en avaient-ils tellement profité, que la contrebande leur valait, après la paix de 1763, vingt millions de piastres fortes par an

Le gouvernement espagnol ouvrit enfin les yeux. Mais assez souvent circonspect jusqu'à la méfiance, prudent jusqu'à la lenteur, il se borna encore à essayer un autre régime sur une partie des colonies. En 1765, il permit à plusieurs de ses ports d'Europe de commercer directement avec les Antilles espagnoles et les provinces de Campéche, de Sainte-Marthe, et Rio de la Hacha. Son décret diminuait les droits du tarif de 1720, et dispensait de beaucoup de formalités.

Les Espagnols ne se livrèrent pas d'abord avec avidité à cette nouvelle carrière. L'île de Cuba devint le principal objet de leurs timides spéculations. Elle pourrait, bien cultivée, approvisionner de sucre toute l'Europe. Cependant, en 1770 elle n'en fournissait pas encore assez pour la consom-

## DE L'ESPAGNE MODERNE. 187

mation de l'Espagne. Les spéculateurs se sont enhardis depuis. Le gouvernement a donné de nouveaux encouragemens au commerce de la Havanne, surtout en y facilitant l'entrée des nègres, par une diminution considérable dans le droit qu'on payait pour les y introduire. La compagnie, chargée exclusivement de les lui fournir, s'était presque ruinée dans cette entreprise. Ce nouvel ordre de choses la mit bientôt en étal de réparer ses pertes. L'île de Cuba a commencé dès-lors à prospérer sensiblement. Elle avait constamment langui sous les auspices de la compagnie exclusive de la Havane. Avant 1765, elle recevait à peine cinq ou six navires par an. En 1778 il y en avait plus de deux cents occupés de son commerce; et sa récolte en sucre commençait déjà à surpasser les besoins de l'Espagne.

Il y avait alors à peine deux ans que le ministère des Indes avait passé à Galvez, homme despotique et dur, mais qui n'était ni sans lumières ni sans courage. Il avait parcouru une grande partie de l'Amérique espagnole, connaissait le caractère, les vœux, les besoins, les ressources des Colons. Il crut que le temps était venu de les

affranchir de la plus pesante de leurs entraves, d'assurer à presque tous la liberté du commerce.

Le 2 février 1778, le commerce libre fut en effet étendu à la province de Buenos-Ayres, au Chily et au Pérou; le 16 octobre suivant, à la vice-royauté de Santa-Fé et à la province de Guatimala. Il embrassait donc désormais toute l'Amérique espagnole, excepté le Mexique.

Le décret du 16 octobre admettait à ce commerce les ports de Séville, de Cadix, de Malaga, d'Almeria, de Carthagène, d'Alicante, de Tortose, de Barcelone, de Saint-Ander, de Gijon, de la Corogne, de Palma dans l'isle de Mayorque, et de Steccroix de Ténériffe. Les seuls Biscayens, par leur aversion pour les douanes, se sont trouvés, comme nous l'avons déjà dit, exclus de la participation directe à cet avantage.

Le même règlement étendait le commerce libre à vingt - quatre ports de l'Amérique espagnole, et favorisait, par la modicité des droits, ceux de ces ports qui avaient besoin d'un attrait pour être fréquentés.

Un de ses principaux objets étant d'encourager l'exportation des productions de la métropole, il exemptait de droits pour dix ans les tissus en laine, coton, lin et chanvre sortant des fabriques espagnoles; les chapeaux, l'acier, les verres, etc. etc.

- Par ce règlement un grand nombre de marchandises étrangères, comme étoffes de coton, chapeaux demi-castor, bas de soie 4 et généralement toutes les marchandises liquides venant de l'étranger, savoir : vins, huiles, eaux-de-vie, et autres connues en Espagnesous le nom de caldos; furent toutà-fait exclues du commerce des Indes; et pour rendre ce commerce réciproquement avantageux, le règlement de 1778 exempta d'un tiers des droits tout bâtiment entièrement chargé de marchandises nationales, et de toute espèce de droits à leur sortie; beaucoup de productions des Indes, telles que le coton, le sucre, la cochenille, l'indigo, le café, le cuivre, le quinquina, et toutes celles, tant de l'Amérique espagnole que des Philippines, qui jusque là n'avaient pas été portées en Europe ; longue suite de bienfaits que le nouveau monde promettait à l'ancien et dont l'énumération, l'appréciation surtout déciderait peut-être cette grande question de savoir si la découverte de l'Amérique a été plus utile que nuisible au gehre

zaine; celles enfin qui ne sont susceptibles d'être évaluées d'aucune de ces manières, le sont d'après leur prix-courant dans la fabrique d'où elles sortent si elles sont espagnoles, ou d'après celui qu'elles ont dans le port où on les embarque, si elles sont étrangères.

D'après ces diverses évaluations, qui laissent encore assez de marge aux décisions arbitraires, le tarif assujettit à un droit de trois pour cent les marchandises nationales; de sept les étrangères, quand les unes et les autres s'embarquent pour quelqu'un des grands ports de l'Amérique qui sont la Havanne, Carthagène, Buenos-Ayres, Montevideo, le Callao, Arica, Guayaquil, Valparayso, et la Concepcion: et ce droit n'est que d'un et demi ou de quatre pour cent lorsqu'elles sont destinées pour les petits ports des Indes (Puertos menores).

Ce règlement, tout sage qu'il paraissait, excita bien des plaintes. Il laissait, disait-on, beaucoup à désirer, quant à l'encouragement des productions nationales. Il était encore plus dicté par des vues fiscales que par des vues de bienfaisance. Comment excluait-il du commerce de l'Amérique les objets étrangers auxquels les fabriques nationales

nationales ne pouvaient suffire de long-temps, les bas de soie par example? N'était-ce pas inviter les fabriquans espagnols, convaincus de leur impuissance, à se concerter avec les étrangers pour y suppléer? Et ce secours nécessaire et facile à obtenir, en dépit des prohibitions, ne devait-il pas, en favorisant leur paresse, faire en même temps languir leurs ateliers?

On attaquait surtout les formalités gênantes auxquelles les expéditions pour l'Amérique étaient assujetties, qui les livraient aux caprices de la faveur, aux inconvéniens de la lenteur; qui, jointes à un droit de sept pour cent à éluder, tant à l'allée qu'au retout, et à des prohibitions absolues de certaines marchandises, devait offrir un appât encore très - séduisant aux spéculations du commmerce interlope.

Pouvait - on , disaient les frondeurs , appeler libre un commerce chargé de tant d'entraves ; pour chaque opération duquel il fallait une permission expresse du ministre , permission que les intrigues , la mauvaise volonté , les lenteurs des agens intermédiaires pouvaient faire arriver trop tard? Au lieu des avantages de la liberté , on trouvait , presque à chaque article du

Tome II.

nouveau règlement, des prohibitions, des menaces, des punitions.

Ces plaintes étaient surtout formées par les négocians de Cadix. Eux seuls jusqu'alors avaient eu des relations avec les Indes espagnoles. Eux seuls possédaient les gros fonds nécessaires à ces expéditions lointaines, dont les retours, long-temps attendus étaient exposés à toutes sortes de hasards. Les concurrens qu'on leur associait, disaient-ils, allaient désormais, en pure perte pour le commerce de Cadix, se livrer à des entreprises ruineuses sans que le sort des colons en fût amélioré.

Il était facile de reconnaître à ces sinistres conjectures la voix de l'intérêt. L'expérience n'a pas tardé à prouver si elles étaient fondées.

Voici dès la première année qui suivit ce règlement, quel fut son effet pour sept des principaux ports de la métropole, les seuls qui d'abord osèrent prendre part au commerce libre.

## DE L'ESPAGNE MODERNE. 195

| Vaisseaux expédiés         | Montant des     | Montant des |       |               |
|----------------------------|-----------------|-------------|-------|---------------|
|                            | marchandises    |             | 1     | Droits payés. |
| en 1788.                   | nationales.     | étrangères  |       |               |
|                            | réaux de veille | n. réaux.   | m.    | réaux. m.     |
| de Cadix 63                | 3 13,308,052    | 36,901,940  |       | 2,677,060     |
| de la Corogne. 25          | 2,787,671       | 2,673,056   | ı     | 287,397 30    |
| de Barcelone 23            | 3 6,531,635     | 2,100,526   | 3     | 335,360 14    |
| de Malaga 34               | 3,425,504       | 5:9,085     |       | 144.739 24    |
| de StAnder 13              | 3. 765,155      | 3,992,295   | 81    | 306,482 18    |
| D'Alicante de Sainte-Croix | . 211,969       | 92,340      | ••    | 12.948 10     |
| de ténériffe               | 9 1,206,625     |             | ••••• | 69,435 23     |
| TOTAUX 170                 | 28,636,619      | 46,278,342  | 22    | 3,833,424 15  |
| -                          |                 |             | _     |               |

# Vaissseaux revenus de l'Amérique espagnole en 1778.

| Ports. vaisseaux.      | Valeur des mar-<br>chandises de re-<br>tour, | Droits qu'elles ont<br>acquitées. |  |
|------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------|--|
|                        | réaux.                                       | maray. réaux. m.                  |  |
| Cadix                  | 57 34,410,285                                | 13 975,534                        |  |
| La Corogue             |                                              |                                   |  |
| Barcelone              | 25 4,308,551                                 | 3 77, 271 26                      |  |
| Malaga                 | 10 989,829                                   | 8 4,791 20                        |  |
| Saint-Ander            | 8 4,594,099                                  | 33,612 30                         |  |
| Alicante               | 8. 1,193,827                                 | 7 00.                             |  |
| SteCroix de Ténériffe. | 61,726,568                                   | 12 111,197 16                     |  |
| Totaux                 | 135 74,558,292                               | 19 2,927,857. 4                   |  |

Dix ans après, ce commerce avait pris un accroissement considérable. Douze ports de la métropole, au lieu de sept, s'y étaient livrés. L'exportation des marchandises nationales pour l'Amérique avait plus que quintuplé ; celle des marchandises étrangères plus que triplé ; et les retours d'Amérique se trouvèrent augmentés de plus de neuf dixièmes.

C'est par le rapprochement de pareils tableaux, mieux que par aucun raisonnement, qu'on peut juger des progrès de la prospérité d'un pays. Le lecteur va comparer luimême l'année 1778 à l'année 1788.

Tableau du commerce de l'Amérique espagnole en 1788.

| Noms des ports.  | Valeur des<br>chandises<br>tionales. | na-  |             | an- | Valeur des re-<br>tours d'Amé-<br>rique. |
|------------------|--------------------------------------|------|-------------|-----|------------------------------------------|
|                  | réa                                  | aux. | . réau      | X   | réaux.                                   |
| Séville          | 3,811,039                            |      | . : 573,688 |     | 129,970                                  |
| Cadix            | 91,252,427                           |      | 121,533,827 |     | 635,315,832                              |
| Malaga           | 12,752,045                           |      | 1,347,354   |     | 11,869,524                               |
| Barcelone        | 29,688,392                           |      | 2,083,317   |     | 35,446,496                               |
| La Corogne       | - 9,993,537                          | ٠    |             |     | 81,625,588                               |
| Saint-Sébastien. | 364,547                              |      | 3,179,534   |     | 11,355,430                               |
| Los Alfalques    |                                      |      | -1          |     |                                          |
| de Tortosa       | 864,384                              |      | 14,404      |     | 245,235                                  |
| Saint Ander      | 5,082,866                            |      | 11,277.950  |     | 26,295,925                               |
| Gijon            | 61,775                               |      | 1,131,992   | ••  | 642,091                                  |
| Alicante         | 542,576                              | ••   | 32,600      | ••  | 635,110                                  |
| Palma            | 598,875                              | •••• |             | ••• | 274,095                                  |
| Canaries         | 2,210,576                            | ••   | 1,319,624   | ••  | 2,863,437                                |
| TOTAUX           | 158,223,039                          |      | 142,494.290 |     | 804,693,733                              |

Qu'ainsi, les retours ont surpassé les envois de...... 503,976,204

Différence en augmentation 48,695,657 22

Malgré l'évidence des salutaires effets du règlement de 1778, il était encore, cette même année 1788, l'objet d'une critique assez amère de la part des Espagnols même les plus éclairés. Ils lui reprochaient d'avoir

été rédigé dans un esprit mal-adroitement fiscal qui laissait encore une grande marge au commerce interlope: et ils essayaient de le prouver par un rapprochement un peu différent de ceux que nous venons de présenter.

Avant 1778, disaient-ils, la contrebande faisait presque la moitié du commerce du Mexique, et beaucoup plus de la moitié de celui de Terre-Ferme et de la province de Buenos-Ayres. Aussi une grande quantité des piastres frappées dans l'Amérique espagnole passait-elle directement aux nations étrangères.

Eh bien, continuaient les austères censeurs du nouveau règlement, le commerce interlope semble avoir encore augmenté depuis cette époque.

On avait calculé que pendant les six années postérieures à l'établissement du commerce libre, CINQUANTE-SIX MILLIONS TROIS CENT VINGT-SIX MILLE VINGT-NEUF PIASTRES FORTES, sur la totalité des piastres frappées, étaient sortis d'Amérique, c'est-àdire, près de neuf millions quatre cent mille par an; tandis que dans les dix années précédentes il n'était sorti par cette voie que QUATRE-VINGT-TROIS MILLIONS SIX CENT QUATRE-VINGT-NEUF MILLE SEPT CENT QUATRE-VINGT-DIX-NEUF PIASTRES, c'est-àdire, moins de huit millions quatre cent mille par an.

Ne devait-on pas, selon eux, tirer de cette différence des inductions défavorables à l'établissement du commerce libre?

Et comment, poursuivaient-ils, le règlement de 1778 ne favoriserait-il pas la contrebande? L'Amérique espagnole a des côtes immenses que le gouvernement, malgré la sévère vigilance de ses agens ne saurait faire garder. Quoique ce règlement ait diminué un grand nombre des charges du commerce direct, il en a laissé subsister assez pour que les étrangers puissent aller vendre eux-mêmes leurs marchandises aux colons, vingt à vingt-cinq pour cent moins cher que les Espagnols. Pour favoriser les fabriques nationales, il a frappé les marchandises étrangères d'un droit de quatorze pour cent qui a été augmenté en quelques ports d'Amérique de cinq, de huit, et même de dix; ce qui, vu la différence des monnaies, a porté la totalité de ce droit jusqu'à quarantecinq et cinquante pour cent.

Deux nouveautés postérieures au règlement ont d'ailleurs favorisé l'interlope.

surchargé les marchandises étrangères à leur entrée en Espagne. Or l'Espagne est obligée de recevoir de l'étranger pour ses colonies, les toiles, la plus grande partie des draps, les fils, beaucoup de soieries, toute la mercerie et la quincaillerie, les cristaux, toutes les laineries grossières, bref plus des deux tiers de ce qui se consomme dans les Indes espagnoles; tous objets qui, outre les droits qu'ils paient à leur entrée en Amérique, partent d'Europe chargés de quatorze, vingt, vingt cinq pour cent, d'après les évaluatious plus ou moins fortes qu'on leur donne en les admettant en Espagne.

2°. L'altération de la monnaie a influé sur les changes qui se règlent toujours d'après sa valeur intrinsèque.

D'ailleurs, comment les Colons n'aimeraient-ils pas mieux donner leurs lingots à l'étranger, en échange de ses marchandises, que de les porter à la monnaie, qui prélève un bénéfice sur les matières d'or et d'argent qu'elle reçoit? Comment les droits de quatre pour cent sur le numéraire qui sort d'Espagne n'offriraient-ils pas un grand appât au commerce frauduleux qui les élude?

Une autre circonstance le favorise. C'est la facilité accordée à la Louisiane de commercer avec l'étranger. Cette colonie reçoit directement d'Europe beaucoup plus d'objets qu'elle n'en peut consommer. On devine où passe son excédent.

Enfin, les habitans des îles espagnoles pouvant commercer avec les diverses parties du continent américain, profitent du voisinage des îles étrangères pour recevoir d'elles beaucoup de marchandises qu'elles versent dans les colonies espagnoles.

On pourrait objecter aux censeurs du commerce libre, que la plupart de ces circonstances existaient avant son établissement; qu'il a cependant sur l'ancien ordre de choses l'avantage d'avoir diminué en partie les droits sur beaucoup de marchandises; d'avoir soulagé de beaucoup d'entraves les commerçans espagnols d'Europe et ceux d'Amérique; qu'ainsi il paraît étonnant, inexplicable même, que la contrebande soit plus active depuis le règlement de 1778, qu'elle ne l'était auparavant. Mais ils répliqueront sans doute que, comme il a beaucoup multiplié les points d'où les expéditions peuvent se faire, et ceux où elles arrivent, les moyens d'éluder les obligations imposées au commerce légal se sont augmentées dans la même proportion.

Au reste, ils ne concluent pas de toutes leurs inculpations qu'il faille détruire le commerce libre, mais seulement qu'il a été établi de manière à laisser beaucoup d'attraits à la contrebande, et qu'il ne faut pas être surpris qu'elle se soit plutôt augmentée que diminuée.

En effet, il est évident que l'Espagnol, lors même qu'il achète les marchandises sur le pied de la fabrique, ne peut les faire venir dans un des ports d'Espagne que chargées de frais dont sont dispensés les étrangers qui les envoient de leur propre pays. Son fret et les assurances qu'il paie lui donnent encore, à l'égard des Anglais, des Hollandais, des Français, un désavantage de trois à quatre pour cent, qui est à la vérité à peu près compensé par les faux-frais dont se charge la marchandise étrangère apportée en fraude avant d'arriver au consommateur. Voilà donc les marchandises entre les mains du contrebandier à peu près au prix auquel elles reviennent au commerçant espagnol qui les expédie légalement. Le premier doit payer les frais de la navigation jusqu'au port américain, du déchargement et les risques de la confiscation. Mais le second doit supporter tout au moins quatorze pour cent de droits d'entrée en Espagne, sept pour cent pour la sortie, plus de sept pour cent à l'entrée dans un port d'Amérique, ce qui fait pour lui une charge totale de trente pour cent pour les seuls droits royaux; tandis que le premier n'aura à payer que trois à quatre pour cent pour les frais de navigation. Il trouve à faire assurer à quatre pour cent contre toutes sortes de risques, jusqu'à l'introduction de ses marchandises dans la nouvelle Espagne et la province de Guatimala. Il lui reste donc un avantage de vingt-deux pour cent sur le commerçant espagnol qui ne fraude aucun droit; sans compter le profit que le premier retire en prenant pour ses retours des denrées précieuses ou des métaux qu'il exporte sans payer de droits.

Pour mettre les commerçans espagnols au niveau des contrebandiers étrangers, il faudrait donc que le fisc n'exigeât que six pour cent de toutes les marchandises qui s'expédient pour la nouvelle Espagne. Sans cela, comment pourront-ils entrer en concurrence avec les Français qui, depuis la révolution, ne paient aucun droit de sortie, et qui désormais n'en paieront du moins que de très-modiques; avec les Hollandais, dont les droits de sortie ne passent pas un pour cent; avec les Danois, qui ont un port franc à St.-Thomas; avec les Anglais, dont plusieurs des productions sortent franches de droits, et qui pour les autres paient deux, quatre ou tout au plus cinq pour cent?

Il faudrait de moindres droits encore sur les marchandises destinées pour les îles espagnoles et toutes les côtes voisines, afin de contrebalancer les facilités que leur position présente à la contrebande.

En revanche, on pourrait imposer plus fortement les marchandises qui seraient expédiées pour Buenos-Ayres, et plus encore celles dont le Pérou serait la destination: la contrebande étant beaucoup moins facile pour la première de ses colonies, depuis la destruction de la colonie portugaise du Saint-Sacrement, située vis-à-vis de Buenos-Ayres, et étant presque nulle pour le Pérou et le Chily.

Quant aux marchandises espagnoles, il faudrait peut-être qu'elles fussent tout au plus soumises à un droit de deux pour cent. Ce sacrifice pourrait d'abord paraître un peu douloureux pour le fisc royal, qui n'est pas encore persuadé de cette vérité que Swift a exprimée d'une manière piquante, en disant que dans l'arithmétique des douanes deux et deux ne font pas quatre. Mais, si de cette diminution, effrayante au premier aspect, il résultait que les marchandises que le commerce porte aux Indes en contrebande prissent désormais la voix légale pour y parvenir, il ne tarderait pas à voir qu'en perdant une partie du produit de ses douanes il gagnerait d'un autre côté le presque anéantissement de l'interlope, la vivification de son commerce, et même la conservation de ses colonies, fort hasardée par cette communication clandestine et continuelle avec les nations étrangères.

Que le gouvernement espagnol observe d'ailleurs que c'est lui qui pourvoit à l'admiQuoiqu'il en soit de toutes ces assertions, la prospérité des Indes espagnoles s'est incontestablement accrue depuis l'établissement du commerce libre. Il paraît même que depuis l'année 1788, époque de ces plaintes sur l'augmentation de la contrebande que nous venons d'exposer, cet inconvénient s'est beaucoup atténué. On m'en a cité pour preuve les retours de 1791. Cette année il arriva en Espagne vingt-deux millions de piastres fortes tant du Pérou que du Mexique. Or, on sait que dans ces derniers temps le Mexique fournit, année commune, 21 à 22 millions de piastres, et le Pérou 5 à 6. Total vingt-six à vingt-huit (1). Que si, sur ce total

<sup>(1)</sup> Voici des détails puisés à une bonne source sur les produits des mines de l'Amérique espagnole, antérieurement à la guerre de la révolution qui a considérablement entravé les relations de l'Espagne avec ses colonies.

| En 1790 on avait frappé à l'hote<br>Mexico, piastres fortes en or<br>En argent | 622,044        |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| TOTAL                                                                          |                |
| En 1789 on avait monuayé à<br>Lima<br>En or et argent                          | 765,762 piast. |
| TOTAL                                                                          | 4,335,762      |

·on

# on prélève quelques millions pour le numéraire nécessaire au pays, on voit qu'il doit rester peu de chose pour les extractions frauduleuses.

| Et en 1790 tant en or qu'en argent   | 5,162,240           |
|--------------------------------------|---------------------|
| La même année 1790 les mi-           | 0,102,240           |
| nes du Potosi avaient produit        |                     |
| 2,204 marc d'or faisant 299,246      |                     |
| piastres et 462,609 marcs d'argent   |                     |
| avec lesquels on en a frappé         | 1 10-               |
| 3,923,173, ensemble                  | 4,222,422           |
| Enfin on avait monnayé à San-        | *                   |
| tiago, au Chili pour 721,754         |                     |
| piastres en or, et 146,132 en ar-    |                     |
| gent, ensemble                       | 867,886             |
| Résumé général pour l'année          |                     |
| 1790. Le Mexique                     | 18,057,688          |
| Lima                                 | 5,162,240           |
| Le Potosi                            | 4,222,422           |
| Le Chili                             | 867,886             |
| Etat général du produit des          |                     |
| mines de l'Amérique espagnole        |                     |
| en 1790                              | 28,310,236 piast    |
| sur lesquelles il n'y en a eu que    | 4,020,000 en or     |
| sans compter celles qui ont été déco | uveries cette année |
| dans la vice-royauté de StAfié.      |                     |
| Dans la même année 1790 la vice-     | royauté de Buenos.  |

Dans la même année 1790 la vice-royauté de Buenos-Ayres comptait trente mines d'or, vingt-sept d'argent, sept de cuivre, deux d'étain et sept de plomb; mais on ignore les résultats de cette exploitation.

Tome II.

On ne peut d'ailleurs douter que depuis 1778 il ne soit sorti d'Espagne pour l'Amérique, beaucoup plus de vins, de fruits, de marchandises manufacturées qu'autrefois; qu'il vient des Indes espagnoles des productions jusqu'alors inconnues; que celles qui re venaient qu'en petite quantité se sont fort multipliées, comme le tabac, le sucte, le café; que la culture du sucre, à Cuba surtout, s'est sensiblement augmentée, quoiqu'elle soit encore loin de la prospérité qu'elle peut atteindre; qu'enfin les communications entre la métropole et les colonies sont devenues infiniment plus actives: qu'on en juge par ce seul trait. Avant 1778 la flotte et les galions partaient tous les trois ans. Il fallait qu'un commerçant subît des frais considérables, des embarras de tout genre, pour obtenir que son navire fît partie de l'expédition, qui, après tout, n'en embrassait que douze à quinze. Dans le courant de 1791, quatre-vingt-neuf vaisseaux furent expédiés de l'Espagne pour les Indes.

La question sur les avantages du commerce libre n'est-elle pas décidée sans retour?

D'abord le ministre des Indes ne crut pas devoir l'étendre au Méxique, qui resta encore huit ans assujetti au régime des appro-

### DE L'ESPAGNE MODERNE. 211

visionnemens périodiques. Quand il se crut muni d'assez de données pour n'avoir rien à craindre d'une sorte de liberté de commerce pour cette vaste colonie qu'il connaissait plus qu'aucune autre, il la fit enfin participer en 1786 aux avantages du règlement de 1778, en fixant à six mille tonneaux la quantité de marchandises qu'on pourrait y envoyer tous les ans; restriction bizarre qui fournit une des preuves nombreuses du goût de Galvez pour le système réglementaire.

Je l'ai vu de près ce ministre ambitieux. Il était extrêmement laborieux, fort intelligent, et personnellement désintéressé. On ne peut lui refuser non plus quelques talens pour l'administration. Mais il y joignait toutes les formes repoussantes, toutes les prétentions d'un visir. Assurément il en avait la puissance, sans courir aucun des dangers attachés à ce titre. Charles III avait en lui une confiance entière. Ce monarque, vraiment vertueux, n'était pas exempt de singularités. Il se regardait comme un grand militaire, et en conséquence appréciait, déterminait tout ce qui avait rapport à l'armée et aux plans de campagne. Mais quant aux autres départemens, y compris celui de sa cons-

cience, il en abandonnait aveuglément la ges-

tion à ceux qu'il en avait chargé; et aucun de ses ministres, avec une apparence de déférence pour les lumières superieures du souverain, n'a plus que Galvez profité de ce modeste abandon. Le maréchal de Duras l'avait connu pendant son ambassade en Espagne, et l'avait nommé avocat de la nation française; ce qui n'est pas à Madrid, une place oiseuse, quoiqu'elle ait été supprimée dans ces derniers temps. Elle le mit en relation suivie avec l'ambassadeur et les Français. Apparemment que nous ne gagnons pas à être vus de près. Il est sûr au moins que ces communications multipliées avec la nation française, ne l'ont pas empêché de concevoir pour elle une aversion qu'il déguisait assez mal adroitement, sous les protestations de l'amitié. M. d'Ossun l'avait jeté dans la piscine. Il l'avait fait connaître avantageusement au marquis de Grimaldi, qui passa en 1763, au ministère des affaires étrangères, et à Charles III lui-même qu'il avait suivi de Naples à Madrid. Il contribua beaucoup à faire donner à Galvez une commission importante pour le Mexique, où il déploya son caractère dominateur et entreprenant, et où l'ivresse du pouvoir autant que la fatigue d'une mission extrêmement active, lui causa

une maladie qui fut accompagnée et suivie de plusieurs actes de démence. A son retour, il fut récompensé de ses travaux, et vengé des inculpations de tout genre qui l'avaient précédé en Europe, par le ministère des Indes, c'est-à-dire, par le pouvoir le plus vaste, le plus illimité qu'un homme, qui n'est pas couronné, puisse exercer sur le globe. Dans cette place, il conserva pour M. d'Ossun, les formes de la reconnaissance, et pour la nation française le langage de l'affection. Mais il avait pour elle un fond de jalousie et des dispositions haineuses dont il a donné plus d'une preuve. Son humeur despotique s'irritait de la plus légère contradiction. Son administration semblait l'arche d'alliance à laquelle on ne pouvait toucher impunément. Tout téméraire qui osait en révéler, en épier les ressorts lui était odieux. Il avait beaucoup de peine à pardonner à Robertson, son ouvrage sur l'Amérique. Il en avait constamment retardé la traduction, sous prétexte qu'il voulait qu'elle ne parût qu'accompagée d'un supplément dans lequel ( lui Galvez ) devait rétablir la vérité dont l'auteur anglais, d'ailleurs fort estimable s'était assez souvent écarté. Il est mort avant d'avoir fini ce travail, peut-être avant d'y

avoir sérieusement songé. Quant à l'Histoire phylosophique de Raynal, il entrait en fureur dès qu'on en parlait devant lui. Je l'ai entendu s'exhaler en imprécation contre des Français, qui avaient abusé d'une permission passagère de séjourner sur la côte de Cumana, pour y introduire quelques exemplaires de cet ouvrage infernal.

Le même caractère impérieux et violent, Galvez l'a déployé dans toutes les branches de sa vaste administration. On ne peut lui contester une grande activité, ni même une volonté ferme d'opérer des améliorations. Mais c'est encore une question pour les Espangols éclairés s'il a fait plus de bien que de mal aux Indes Espagnoles. Il est certain du moins que, contre son intention, il a développé leurs dispositions à l'indépendance. Trop avide de prouver qu'un ministre habile pouvait les rendre utiles au fisc de la métropole, pour lequel depuis long-temps elles n'étaient qu'une charge, il provoqua par des augmentations d'impôts, par le mauvaiss choix de ses agens, un soulèvement qui éclata en 1781, dans la vice-royauté de Santa-Fé. Les mêmes causes en produisirent peu après un plus sérieux encore au Pérou; et ce ne fut que par des mesures sangtantes, par le

supplice de son chef intrépide Tupacamaro, que cette insurrection put être étouffée. Et quel temps prenait-il pour aigrir, pour opprimer les colonies espagnoles? Celui où les colonies anglaises secouaient, pour des griefs peut-être moins pressans, le joug de la Grande-Bretagne. Pour établir et recouvrer les nouvelles impositions qu'il avait imaginées il avait créé jusqu'à seize mille employés qui, par leur salaire et leurs malversations en absorbaient tout le produit. Cependant il se vantait effrontément d'avoir élevé le revenu des Indes espagnoles de cinq millions de piastres à dix-huit, tandis que, vers la fin de son ministère, le gouvernement était encore obligé de faire passer des secours d'argent (situados) aux Philippines, à Porto-Rico, à Santo-Domingo, à la Louisiane, quelquefois même à la Havanne.

Il faut convenir toutefois qu'il a travaillé avec succès à la vivification des Indes Espagnoles; que la Trinité, la Louisiane, les Philippines, le Mexique surtout lui doivent un commencement de prospérité. Nous allons tracer une esquisse rapide de ce qu'il a fait pour ces colonies, ou du moins des changemens avantageux qui sont contemporains de son ministère.

## CHAPITRE VIII.

Mesures prises à l'égard de la Louisiane. De la cession de Santo-Domingo à la France. Prospérité récente de la Trinité. Traite des Nègres par l'Espagne.

A ussitôt que la Louisiane eut été cédée par la France à l'Espagne, qui ne l'avait soumise que par des moyens odieux dont le souvenir vivra long-temps parmi ses infortunés colons, la cour de Madrid sentit qu'elle devait, par quelques mesures bienfaisantes, se faire pardonner son joug.

Dès 1768, elle exempta de tous droits de sortie les marchandises que cette colonie recevait d'Espagne, et celles qu'elle pouvait exporter, et n'assujettit celles-ci qu'à un droit de quatre pour cent, à leur entrée en Espagne; mais comme celles qui y abondaient le plus, le tabac, l'indigo, le coton, et surtout les fourrures, ne trouvaient pas un grand débit dans la métropole, on avait établi que les vaisseaux fran-

## DE L'ESPAGNE MODERNE. 217

çais pourraient venir les charger à la Nouvelle-Orléans, toutefois en y arrivant sur leur lest. Cette restriction fut si souvent éludée, que le gouvernement espagnol sentit la nécessité de la faire disparaître. Il s'apperçut d'ailleurs que les pelleteries du nord de la Louisiane, ne pouvaient s'échanger que contre des marchandises françaises.

Le règlement de 1778 ajouta d'abord aux priviléges de la Louisiane une exemption totale de droits pour ses pelleteries pendant dix ans. Ensuite, en 1782, Pensacola et la Floride occidentale ayant été ajoutées aux possessions de l'Espagne dans l'intérieur du golfe du Mexique, il fut établi, que pendant dix ans on pourrait, des ports français, faire des expéditions à la Louisiane et à Pensacola, et y rapporter directement toutes les productions de ces deux colonies; et que les objets, tant importés qu'exportés, ne paieraient qu'un droit de six pour cent; que, même en cas de néces-·sité, il serait permis à leurs habitans d'aller s'approvisionner dans les îles françaises de l'Amérique; que les nègres qu'ils pourraient se procurer chez les colonies amies, entreraient dans leurs ports sans payer aucun droit. Le règlement portait expressément

que ces marchandises étrangères, reçues à la Louisiane, y seraient toutes consommées. Cette restriction a été encore certainement éludée; car il s'est fait depuis tant d'expéditions pour la Nouvelle-Orléans, que bien des spéculateurs auraient été ruinés si leurs cargaisons n'eussent eu d'autres débouchés que la Louisiane.

On sentit bientôt après que ce règlement de 1782 nécessitait quelques extensions. Il devait ne mettre les Louisianais en relation de commerce qu'avec la France. Si nous avions pu suffire à tous leurs besoins, nous seuls eussions enlevé au commerce interlope le produit de ses versemens frauduleux par la Floride et le Nord du Mississipi; et nous eussions été à même de nous procurer à bon marché l'indigo, les pelleteries, les peaux de castors et les autres productions de la Louisiane. Mais les Louisianais consommaient aussi quelques marchandises étrangères, comme des toiles de Silésie, des chengas d'Angleterre, des cuirs blancs, etc. Pour nous laisser tout le profit du nouvel ordre de choses, il eût fallu obtenir de notre administration le libre transit de ces marchandises, qui se seraient ensuite embarquées dans nos ports directe-

ment pour la Louisiane. Le ministère espagnol avait chargé de cette négociation un Louisianais, M. Maxent, beau-père du général Galvez, que le ministre de ce nom était avec raison fier d'avoir pour neveu; qui dans la guerre d'Amérique avait déployé des qualités brillantes, qui précédemment avait préparé la prospérité de la Louisiane par la douceur et la sagesse de son administration, et qui ensuite, promu à la vice-royauté du Mexique, a été enlevé par une mort prématurée à son intéressante famille et à sa patrie. Notre gouvernement, égaré par des vues fiscales, n'accueillit pas les propositions de M. Maxent; et celui de Madrid fut obligé d'étendre à d'autres ports étrangers, comme Amsterdam, Ostende, Gênes, ect. un privilége qui d'abord appartent exclusivement aux nôtres.

Cette circonstance n'a pas empêché que nous n'ayons, jusqu'à l'époque de la rupture, fait presque seuls le commerce de la Louisiane. Nous entretenions même dans cette colonie deux commissaires chargés de veiller aux intérêts de nos commerçans. Que ces rapports réciproquement avantageux se rétablissent, au retour parfait de la bonne intelligence entre les deux nations,

et nous n'aurons pas à regretter de n'avoir pas recouvré la Louisiane.

On assure que depuis la paix il a été question de sa rétrocession, que même l'Espagne, qu'on aurait cru devoir y répugner, était très-disposée à y consentir; et que les obstacles au contraires sont venus de la part de notre gouvernement qui a, dit-on, insisté sur la stricte exécution du traité de Basle. Aurait-il cru que cette possession lointaine dans l'intérieur du golfe du Mexique, cette possession qu'autrefois nous avions tant de peine à approvisionner dans nos guerres maritimes, n'aurait pour nous que des inconvéniens? qu'il suffisait du rétablissement de nos relations antérieures à la rupture pour nous la rendre aussi utile que si elle nous appartenait? que dans nos mains elle serait devenue une source de querelles entre nous et nos alliés reconquis, pour lesquels la contrebande qu'elle aurait facilitée est et sera encore long-temps un objet de terreur? Aurait-il pensé aussi que cette acquisition eût été peu compatible avec la bonne intelligence que nous voulons maintenir sans doute entre nous et un peuple entreprenant, dont il sera peut-être disficile d'être à la fois l'allié et le voisin? enfin, les Louisianois

qui ont long-temps regretté notre domination, mais qui depuis plusieurs années sont heureux et paisibles sous celle de l'Espagne; qui d'ailleurs ne sont plus tout-à-fait pour nous comme en 1769 une peuplade de frères, mais une espèce de nation composée de plusieurs peuples d'Europe et affectionnée à sa métropole, les Louisianois, dis-je, n'auraient peut-être pas échangé volontiers leur situation actuelle contre l'honneur de faire partie de la République française. Voués exclusivement au commerce et à l'industrie, ils ont peut-être plus besoin de tranquillité que de gloire.

La Louisiane au reste ne diffère pas encore beaucoup de ce qu'elle était lorsqu'elle fut cédée à l'Espagne. Sen chef-lieu, la Nouvelle-Orléans, avait alors cinq à six mille habitans. En 1793 elle n'en contenait pas au-delà de huit mille, sans compter les nègres, qui dans toute la colonie étaient au nombre de 25 mille: et on pouvait évaluer à vingt mille la totalité des colons. Leur grande majorité est encore française. Outre les employés civils et militaires qui sont espagnols, on en trouve peu de cette nation. Les Américains libres ont formé aux Natchez des établissemens où ils ont intro-

duit avec succès la culture anglaise. Enfin, il y a sur la rive droite du Mississipi des Allemans qui, après les Américains, sont les meilleurs cultivateurs de la colonie.

A cela près, la culture de la Louisiane est encore très-bornée ; et il n'y a que le tabac et l'indigo qui y aient atteint un grand degré\* de prospérité. Elle fait cependant un commerce d'exportation assez considérable ; avant la rupture avec la France, on pouvait l'évaluer à 8,400,000 livres par an. Mais à l'exception de la part que quelques gouverneurs avides s'approprient, dit-on, dans ce commerce, les profits sont en entier pour des négocians étrangers qui ne s'établissent à la Nouvelle-Orléans, que pour faire fortune, et qui s'en retournent ensuite dans leur patrie; circonstance fachéuse qui, privant cette colonie des capitaux, sans lesquels on ne peut rien entreprendre, l'empêche de tirer parti des avantages qu'elle tient de la nature.

Ils sont si brillans, si multipliés ces avantages, que lorsqu'on les connaît, on est tenté d'excuser nos ayeux égarés par les décevantes illusions dont le nom du Mississipi était entouré. Qu'on en juge par cette rapide esquisse. La Louisiane est sous un des beaux climats de la terre. Elle est arrosée, dans sa plus grande dimension, par un fleuve qui ajoute encore à la fertilité de son sol, et qui présente dans son embouchure un vaste débouché pour toutes les productions qu'il favorise dans son cours.

A la tête de ces productions on doit mettre le tabac, qui est très-supérieur à ceux de la Virginie et du Maryland. Il s'en exporte annuellement, pour le compte du roi d'Espagne, pour environ trois millions de livres par an, qui à raison de dix sous la livre, forment un produit d'un million et demi de livres tournois. Or, le roi d'Espagne pourrait se procurer cet excellent tabac à moitié prix, en permettant aux colons du Kentuki d'entrer en concurrence avec les Louisianais.

L'indigo de la Louisiane est aussi parfait que celui de Saint-Domingue, et par conséquent fort supérieur à celui de la Caroline. Avant la guerre de l'Espagne contre nous, il en passait déjà une grande quantité en France; son produit annuel était évalué à cinquent mille livres pesant, qui, à 6 livres 10 sous la livre, forme un article d'exportation de 3,250,000.

Les pelleteries ont été pendant long-temps le principal objet de commerce pour les Louisianais. Depuis 1765 jusqu'en 1778, on calcule qu'ils en exportaient annuellement pour une somme d'euviron 4 millions de livres tournois; mais ce commerce est aumoins diminué de moitié par la cause indiquée plus haut, parce qu'à peine les commerçans se sont-ils enrichis, qu'ils disparaissent, en emportant les capitaux absolument nécessaires au commerce des pelleteries. Les sauvages avec lesquels il y a le plus de profit à le suivre, sont le Missouris qui viennent apporter le produit de leurs chasses à Saint-Louis, peuplade dont les habitans sont presque tous Français et avantageusement connus dans les contrées circonvoisines.

Si la Louisiane avait plus de débouchés, elle pourrait tirer grand parti du bray et au gauaron d'excellente qualité, que ses habitans recueillent, surtout dans la partie qui est entre la Nouvelle-Orléans et la Mobile.

Elle a aussi une grande abondance de bois de construction. On évalue à 800,000 livres tout ce qu'on en exporte annuellement en mâtures, bordages, planches, etc.; outre que

que l'on tire de la Nouvelle-Orléans beaucoup de petits bâtimens et même des navires de quatre cents tonneaux, qui joignent la solidité au bon marché. Le cèdre y est de la plus belle qualité; les chênes verts, blancs et rouges y sont très - abondans et remarquables par leur hauteur, leur grosseur et la densité de leur bois ; enfin les cyprès fournissent de très-bonnes mâtures qui forment aussi une branche d'exportation. Une autre plus considérable, est celle des planches, douves, merreins, que les Louisianais font passer en grande quantité aux Antilles. Ils construisent ; année commune ; plus de cent mille caisses à sucre, pour la consommation de la Havanne; et ils ont environ cinquante moulins à deux scies. qui commencent à tourner aussitôt que le fleuve monte.

Des troupeaux innombrables leur fournissent de la viande en abondance et une branche d'exportation déjà considérable dans les cuirs et les suifs qu'ils en tirent. Enfin s'ils avaient des débouchés, ils pourraient exporter des chevaux, de la cire végétale, de la laine, du chanvre, de la soie même, tous objets de la meilleure qualité. Nous ne parlons pas du riz, des pois, du mais, etc. modiques objets d'extraction, qui, joints aux munitions navales, peuvent produire par an environ 400 mille livres.

La culture du coton qui prospérait à l'époque de la cession, paraît avoir été abandonnée depuis.

La très-grande partie de ce commerce encore informe, se faisait, avant la rupture, par des négocians français établis à la Louisiane, qui envoyaient annuellement en France einq à six navires chargés d'indigo, de pelleteries et de piastres; et de plus une soixantaine de petits bâtimens à Saint-Domingue, et quelques-uns à la Martinique et à la Guadeloupe, chargés de bois, de riz, de légumes, de bray, de goudron, de tabac, surtout de piastres, et qui en rapportaient toutes sortes de marchandises d'Europe et des nègres.

C'est un phenomène inexplicable au premier coup-d'œil, que la faiblesse des progrès d'une colonie si bien traitée par la nature; d'une colonie en faveur de laquelle la métropole déroge depuis près de trente ans, à son régime exclusif; d'une colonie qui a usé de ces heureuses circonstances pour étendre au loin ses relations directes. Ce n'est pas rendre suffisamment raison de cet étrange

## DE L'ESPAGNE MODERNE. 227

résultat, que de dire que les négocians qui viennent s'établir à la Louisiane disparaissent, dès qu'ils se sont enrichis, pour échapper à l'avidité des gouverneurs ; qu'ainsi cette colonie est privée des fonds indispensables pour une brillante culture et pour le commerce des pelleteries. Eh quoi ! depuis 1769, tous les gouverneurs Espagnols ont-ils donc été d'une rapacité si redoutable, qu'on n'ait pu s'y soustraire que par la fuite? Je pourrais citer quelques preuves du contraire. Quoi! il n'y a pas d'Européens, ou de colons quelconques, qui, attirés par la beauté du climat, par les ressources de tout genre que présente cette contrée, s'y soient entièrement fixés en dépit de la prétendue avidité des gouverneurs. Quoi! ces colons mêmes qui y sont restés depuis la cession n'ont pu parvenir à s'y enrichir, à y acquérir ces fonds sans les quels la colonie ne saurait prospérer ! comment n'est-on pas attiré de toutes parts sur un sol encore vierge, qui accueille tous les genres de culture ; sur une terre qui porte des arbres varies à l'infini, nombreux, dont plusieurs sont aussi anciens que le nouveau continent; sur une terre arrosée dans sa plus grande dimension, par un des plus beaux fleuves du monde, dont l'embouchure sinueuse et semée d'écueils met toute cette colonie à l'abri d'une invasion? Sans doute
quelque vice radical tarit ou empoisonne la
source de tant de prospérités. La domination
Espagnole n'aurait-elle pas encore au loin
eet attrait que bien des étrangers lui trouvent
en Europe? Ou est-on repoussé de la Louisiane par les traces encore fraîches des horreurs dont elle fut le théâtre en 1769? Ou
bien pe peut-on lui pardonner d'avoir prêté
son nom aux éblouissantes chimères qui ont
fait la honte de la France, et la ruine d'un
grand nombre de familles?

Peut-être est-il réservé à la liberté de vivifier enfin la Louisiane; non à cette liberté précaire qui dépend des préjugés d'un souverain ou des caprices d'un ministre, bien moins encore à cette liberté, fille de la fureur, qui ne sait que détruire, mais à cette vraie liberté, fille de la raison et de l'expérience, qui sait créer et conserver, qui a commencé à régner en France, qui est déjà consolidée chez les Américains. Ceux-ci paraissent destinés à forcer la Louisiane de remplirenfin le vœu de la nature. Déjà établis sur le grand fleuve qui la traverse, et sur les rivières qu'il reçoit, ils sollicitaient, avec une impatience menaçante, un écoulement pour

les abondans produits de leurs riches cultures que le Mississipi, enchaîné par le système réglementaire; refusait de porter jusqu'à l'Océan. La force des choses leur eût procuré ce débouché tôt ou tard. Ils l'ont enfin obtenu en 1795, de la complaisance un peu tardive de l'Espagne.

Cette mesure décisive pour la prospérité des Américains de l'Ouest, doit avoir aussi une grande influence sur celle de la Louisiane. La Nouvelle-Orleans doit devenir un entrepôt pour leurs marchandises à exporter, pour celles qu'ils recevront en retour, et acquérir ainsi un attrait permanent pour les spéculateurs ; et l'exemple de cette activité fécondante ne peut manquer de vivifier toute la colonie. L'Espagne aussi doit donc trouver son avantage à un arrangement si long-temps sollicité par les Etats-Unis. Le gouvernement anglais lui-même s'en applaudit. - Le Mississipi, disent ses interprêtes, vient du Nord-Ouest, tandis que l'Ohio qui s'y rend, arrive du Nord-Est. L'un et l'autre traversent les pays les plus fertiles du monde, des pays qui prodaisent surtout beaucoup de ces bois, propres à la construction des édifices et des moulins, comme le chêne, le sapin, l'orme,

r, etc. Ces bois pouvant désormais dre en flottant le long de ces rivières, jusqu'à leur embouchure, parviendront à très-bon marché aux Antilles anglaises. Ces îles pourront aussi recevoir, par la même voie, depuis Pitts-Bourg ( ou fort Pitt qui est à la même latitude que New-Yorck) le blé et le fer qu'on ne leur ferait passer que beaucoup plus chèrement par les ports de New-Yorck et de Philadelphie. En un mot, l'ouverture du Mississipi, procurant aux Antilles de grands secours en grains, dispensera désormais l'Angleterre d'approvisionner ces îles et étendra beaucoup le commerce des productions de son industrie. - Si l'expérience justifie les riantes conjectures du ministère britannique, on pourra dire que le traité par lequel le prince de la Paix et M. Pinckney ont terminé en 1795 une négociation très-épineuse, qui durait depuis près de treize ans, aura eu cela de singulier, d'unique peut-être dans les annales de la diplomatie, qu'il n'aura été dirigé contre personne et qu'il aura fait l'avantage de tout le monde.

La Louisiane, dans ce nouvel ordre de choses, peut prospérer sous la domination espagnole, et établir avec nous des rapports plus avantageux peut-être que si elle faisait partie de nos colonies; et nous pourrons nous contenter de n'avoir obtenu de l'Espagne par le traité de Basle que sa portion de l'île de Saint-Domingue.

L'Espagne de son côté, en nous la cédant, n'a pas fait un sacrifice bien douloureux. Elle lui était plus onéreuse qu'utile. On sait que, dans ce siècle seulement, jusqu'en 1784, elle lui avait coûté, en pure perte, dixsept millions de piastres fortes; et que dans ces derniers temps elle lui en coûtait deux cent mille tous les ans (1). Quoiqu'elle eût une surface plus que double de celle de la nôtre, sa population à cette époque n'allait pas à cent mille âmes, sur lesquelles il y avait à peine trois mille nègres voués à la culture (2). Elle n'avait guère de terreins cultivés, que ceux qui l'étaient par nos nègres fugitifs. Cette colonie pourrait, entre nos mains, et après le retour parfait de la

<sup>(1)</sup> Moreau de Saint-Méry évalue cette dépense annuelle à 1,700,000 livres, tandis que 200,000 piastres font à peine un million de livres tournois. Mais j'ai des raisons de croire ma version la véritable.

<sup>(2)</sup> Dix ans après, selon Saint-Méry elle avait tout au plus 100,000 libres et quinze mille esclaves.

paix dans les Antilles; être pour nous d'un plus grand rapport que toutes les nôtres ensemble. Aucune des productions précieuses de l'Amérique ne lui est étrangère. Elle peut donner autant de tabac et de sucre que Cuba; autant de café et de coton que nous en a fourni jusqu'à présent notre ancienne colonie de Saint - Domingue ; du cacao, meilleur encore que celui de Caraque; mais toutes ces productions, quoiqu'indigènes pour la plupart, sont encore dans cette colonie en petite quantité, après y avoir été si abondantes, qu'au seizième siècle, le cacao de Saint-Domingue, par exemple, fournissait à la consommation de toute l'Espagne. On y trouve aussi deux cantons très - propres à la nourriture des bêtes à laine, et plusieurs à celles des bêtes à corne. Son sol est arrosé dans tous les sens et très-varié dans sa superficie. Enfin quatre de ses ports , Santo-Domingo , Samana, Port de Plata et Monte Christi, seraient susceptibles de devenir des débouchés pour ses productions.

On conclura de cette esquisse (1) que la

<sup>(1)</sup> Je crois devoir d'autant plus me borner à cette esquise qu'il parut il y a quelques des, à Phila-

nouvelle colonie que nous avons acquise par le traité de Basle est singulièrement favorisée par la nature, mais aussi qu'il y a tout à y faire. Le parti que nous pouvons en tirer n'est donc encore que dans une perspective éloignée.

Voilà tout ce qu'on peut accorder aux détracteurs de cette acquisition, parmi lesquels on ne peut nier qu'il n'y ait des raisonneurs qui, comme M. Moreau de Saint-Méry surtout, marchent armés d'argumens spécieux et de faits incontestables. On conviendra avec eux que la partie française de Saint-Domingue ne gagnera, par son incorporation à la partie espagnole, ni de grands moyens de défense, ni peut-être une plus grande sûreté pour la navigation en temps de guerre; mais nous ne pouvons partager leurs craintes de voir diminuer par là les

delphie une description de la parlie Espagnole de Saint-Domingue; par Moreau de Saint-Méry, qui ne laisse rien à désirer sur cette colonie, et que pour donner sur elle des détails intéressans, il me fautrait copier cet ouvrage aussi recommandable par son exactitude que par la sagacité qui a présidé à sa rédaction. Je me suis donc réduit à présenter ici quelques résultats généraux, que j'ai élé à même de puiser à de bonnes sources, sans avoir été sur les lieux.

moyens de subsistance pour l'ancienne colonie française. Ce qui s'est passé à cet égard pendant un siècle, entre les colons français et les colons espagnols, prouve que les approvisionnemens de la partie française en bestiaux, qui ne se trouvent que dans la partie espagnole, auraient été presque continuellement précaires, tant qu'ils seraient restés dépendans de gouverneurs, d'administrateurs étrangers, auprès desquels les nôtres n'auraient eu à invoquer que des transactions provisoires et imparfaites dont rien ne garantissait la fidelle observation: au lieu qu'il sera possible de faire des règlemens permanens et sévères qui mettront du \* moins notre ancienne colonie à l'abri de ces inconvéniens.

En vain les opposans à la cession de la colonie espagnole prétendent-ils qu'il faudrait épuiser l'Afrique pour procurer à cette colonie le millon de Nègres dont elle aurait besoin pour être mise en valeur; qu'un embarras non moins grand serait de trouver les fonds nécessaires pour un défrichement aussi immense, surtout à la suite de l'horrible commotion qui laissera tant de désastres à réparer page l'ancienne colonie française. On leur répondra, que rien n'oblige

100

le gouvernement français de tirer sur le champ et tout à la fois parti de cette vaste acquisition; qu'il paraît d'ailleurs que ce ne pourrait être par les voies qu'ils indiquent comme les seules qu'on puisse employer pour rendre une colonie profitable; puisque l'abjuration solennelle que nous avons faite de la traite des nègres nous enlève la faculté de consacrer exclusivement la partie espagnole de Saint - Domingue à ces cultures qu'il semble qu'on ne saurait entreprendre sans leurs secours; mais qu'il y a d'ailleurs d'autres moyens de féconder un terrein qui, de leur aveu, offre de si grandes ressources; que même en attendant que le gouvernement puisse s'occuper en grand de la vivificatian de cette colonie, rien n'empêche qu'il ne commence à la peupler et à la défricher, en invitant à s'y établir tant de familles françaises presque ruinées par la révolution, tant d'hommes de tous les pays qui sont tout prêts à changer de patrie pourvu qu'ils améliorent leur situation. Ces nouveaux colons, attirés par la beauté du climat, par 'les avantages que promet l'incorporation à la république française, par le bon marché auquel ils pourront acquérir des terreins non encore mis en valeur, prépareraient ainsi la

prospérité de ce pays, jusqu'à présent presque abandonné, sans qu'il fût nécessaire de dépeupler l'Afrique, ni d'épuiser le trésor national.

Au reste, cette grande question de l'acquisition de la partie espagnole de Saint-Domingue a été traitée de part et d'autre avec les accens de l'exagération, qui défigure tout en voulant l'embellir et dont l'événement ne justifie jamais les prédictions. D'un côté, on a dit: cette acquisition va ruiner la colonie française. Les colons espagnols vont se retirer. Les hattes où ils nourissent ces bestiaux dont les Français ne peuvent se passer, seront abandonnées ou consacrées à la culture, et la colonie périra d'inanition au milieu de ses plantations de sucre et de café. Comment d'ailleurs une seule puissance pourra-t-elle garder cette vaste éténdue de côte? Quelle dépopulation pour la métropole qui a tant besoin de bras! Quelle fausse direction donnée à des fonds dont elle a tant d'emplois pressans à faire pour elle-même!

Ceux au contraire qui se plaisent à embellir l'avenir, ont vu la colonie entière de Saint-Domingue atteignant en dix ans un degré de prospérité dont il n'y aura jamaiseu d'exemplé; augmentant de cent cinquante millions par an les retours de notre com-

merce; approvisionnant elle seule de denrées coloniales le reste de l'univers. Patriotes si faciles à allarmer, calmez-vous. Politiques optimistes renoncez à vos beaux rêves. Rien de ce vous que annoncez les uns et les autres n'arrivera. Vous avez vu de ces futurs époux dont les qualités aimables, les convenances apparentes, l'affection mutuelle inspirent un tendre intérêt. A l'approche de leur union on se dit avec émotion : quelle époque décisive pour leur vie! Ils vont faire leur bonheur on leur malheur. On se trompe: on les trompe. Ils vont passer trente ans ensemble sans avoir fait ni l'un ni l'autre. Il en sera de même de l'acquisition de Saint-Domingue, et d'une foule de choses semblables dont on se promet des merveilles, ou dont on attend de grands désastres (1).

<sup>(1)</sup> C'est ainsi que nous nous exprimions en 1797. Depuis cette époque, la question qu'on discutait alors est restée dans son intrégrité. Le directoire exécutif, avant de se hâter d'organiser le gouvernement de la nouvelle colonie, envoya à Santo-Domingo, un commissaire digne de toute confiance, et revêtu de grands pouvoirs. Ce fut ce même Roume de Saint-Laurent, dont il va être parlé à l'article de la Trinité. On sait combien les circonstances ont contrarié son zèle; il ne put lutter contre la prépotence que Toussaint-Lou-

Je passe aux autres colonies espagnoles qui doivent au ministère de Galvez au moins l'ébauche de leur régénération.

La Trinité avait été long-temps une des plus inutiles à l'Espagne. Sa position à l'entrée du golfe du Mexique et près de la Terre-Ferme, la salubrité de son climat, la fertilité de son sol que la culture avait à peine effleuré, la bonté de quelques-uns de ses ports, devaient au contraire en faire une possession très-précieuse. Galvez, pour commencer à rendre la vie à ce membre paralysé de la monarchie espagnole, ajouta dès la première année de son ministère la Trinité au ressort de la compagnie de Caracas. Deux ans après elle fut comprise dans le règlement du commerce libre. L'année suivante l'intendant de la province de Caracas, M. d'Avalos, con-



verture commençait à déployer. Exporté de la colonie, par les ordres de ce chef impérieux, le citoyen Roume s'est refugié dans les Etats-Unis. Il était encore à Philadelphie au mois de nivôse de l'an 10 (janvier 1802) et, en attendant la décision de son sort et de celui de Saint-Domingue, il s'y occupait des scieuces auxquelles il est peut-être encore plus propre qu'à l'administration; une nouvelle perspective s'est ouverte récemment pour toute la colonie, et lui présente les plus heureux présages.

sulté et eucouragé par le ministre, entreprit de la peupler et de la fertiliser. Il fut puissamment secondé par un français, M. de Saint-Laurent ( connu depuis sous le nom du citoven Roume) qui, après avoir passé plusieurs années à la Grenade où il s'était concilié l'estime universelle, était venu s'établir à la Trinité. Il connaissait déjà parfaitement cette île. Il avait des relations dans la plus grande partie des Antilles, et possédait au plus haut degré le talent d'inspirer de la confiance par ses manières franches et sa probité presque sauvage. Ce fut lui que M. d'Avalos chargea de procurer des colons à la Trinité. Il proposa, pour y parvenir, un règlement que, sans attendre l'aveu de sa cour, M. d'Avalos fit publier au commencement de 1780. Son effet fut d'abord rapide: dès le mois de juin 1782 on comptait à la Trinité cent soixante et quatorze familles de nouveaux colons qui avaient amené 1085 esclaves, et avaient près de deux cents habitations tant de sucre que de café et de cacao.

Cependant, la plupart des émigrans sur lesquels M. d'Avalos avait compté, attendaient pour s'y rendre que la cour d'Espagne eût donné un aveu formel aux priviléges qu'on leur promettait. Saint-Laurent passa en 1783

en Europe pour le solliciter. Il ne fut pas content de l'accueil du ministre jaloux, qui voulait que tout se fit par lui et qui pardonnait difficilement le bien qui s'opérait sans son impulsion. St. Laurent demanda pour les émigrans qui comptaient sur ses promesses, des exemptions qui furent trouvées incompatibles avec les lois des Indes; et le conseil, dépositaire de ces lois, lui opposa l'antique rigidité de ses principes. St. Laurent avait des droits personnels à la reconnaissance de l'Espagne, et les fit valoir avec cette franchise austère qui ne sait pas demander une justice du ton dont on demande une grâce : bref, le sort de la Trinité fut décidé sans son concours.

Au mois de novembre 1783 parut une cédule dont l'effet ne seconda que faiblement la tendance de cette colonie vers la prospérité. Elle n'accordait aux nouveaux colons qu'une partie des priviléges que St. Laurent avait cru nécessaires. Elle leur permettait un libre commerce avec les Français d'Europe et des Antilles, mais les obligeait à le faire avec des bâtimens espagnols. Elle n'autorisait qu'avec des restrictions l'importation des nègres qui manquaient à cette colonie. Elle stipulait seulement que la Trinité

DE L'ESPAGNE MODERNE. 241

servirait d'entrepôt à tous ceux que les

nations étrangères y apporteraient.

On sait que depuis long-temps l'Espagne ne peut se passer d'elles pour approvisionner de nègres ses colonies. Depuis la paix d'Utrecht, l'Angleterre avait été, par le fameux traité de l'Assiento, en possession de cet approvisionnement. Lorsque ce bail expira, l'Espagne remplaça l'entremise trèsonéreuse des Anglais par celle d'une compagme qui avait établi son entrepôt a Porto-Rico. Le bail de cette compagnie étant à son terme en 1780, l'Espagne voulut essayer de faire par elle-même la traite des nègres. C'était dans cette vue que par son traité de paix avec le Portugal en 1778, elle avait acquis de cette puissance deux petites îles voisines de la côte d'Afrique, celles d'Annobon et de Fernando del Po. Mais outre qu'elles n'étaient pas bien placées pour ce commerce, l'Espagne manque des avances sans lesquelles il ne peut être entrepris. Elle n'a ni bâtimens construits comme il les exige, ni marchandises propres à la traite, ni navigateurs exercés à la faire, ni chirurgiens qui connaissent les maladies des nègres. Aussi est-elle, et sera-t-elle encore long temps pour cet objet à la merci

des étrangers. Mais ce p'est que lentement qu'elle en est venue à se convaincre de cette vérité. D'abord elle recourut à l'entremise de quelques particuliers étrangers, qui, dans un temps donné, lui fournissaient une certaine quantité de nègres. Ces mesures partielles s'étant trouvées insuffisantes, elle prit au commencement de 1789 le parti de laisser, tant aux étrangers qu'aux Espagnols, la faculté d'apporter des nègres à ses colonies de Santo-Domingo, de Cuba, de Porto-Rico et de Caracas. Au mois de février 1701 elle prorogea cette faculté de deux ans, et l'étendit à la vice-royauté de Santa-Fé. Vers la fin de la même année parut une cédule royale qui permettait aux nationaux et aux étrangers, et pour l'espace de six ans, d'aller acheter des nègres partout où ils pourraient en trouver, et de les débarquer dans les ports des colonies précédemment énoncées; et en outre dans ceux de la vice-royauté de Buenos-Ayres; avec cette restriction, pour les étrangers, qu'ils ne pourraient charger sur leur navires abordant aux côtes de l'Amérique, aucun objet de commerce sans en excepter les instrumens propres à la culture, dont l'introduction était exclusivement réservée aux Espagnols.

Car, tous les hommages que le gouvernement espagnol, dans ces temps modernes, rend comme à regret à la liberté du commerce, sont toujours hérissés de restrictions et d'exceptions. Les Français l'éprouvèrent surtout en cette occasion. Ils furent exclus de la faculté que la cédule accordait aux autres nations étrangères; et l'on devine pourquoi. Les cours même les plus pieuses ne répugnent pas au trafic le plus révoltant. Les profits, la prospérité de leurs pays, le légitiment à leurs yeux; mais elles croyaient n'avoir rien à gagner à l'importation de nos principes: elles les repoussaient par toutes sortes de voies.

Cependant nous fûmes choqués de l'exception. Nos commerçans en sollicitèrent la révocation. Je l'obtins au mois de mai 1792, époque à laquelle la cour d'Espagne, en reconnaissant mon caractère, sembla se réconcilier pour quelque temps avec notre révolution. Notre ministère n'était cependant pas d'avis que nous profitassions de cette faculté. Il prétendait que pour prix de quelque numéraire que son exercice nous procurerait, elle priverait de nègres nos colonies elles - mêmes, parce que nos armateurs trouveraient plus d'avantage à les porter aux colonies espagnoles. Il était dans l'erreur. Les nègres se vendant plus cher dans les nôtres que dans celles de l'Espagne, où leur prix ordinaire est de deux cent cinquante piastres fortes, les nôtres devaient avoir la préférence. Les Anglais ont dû profiter le plus de la faculté que l'Espagne accordait aux étrangers. Leur traite monte, année commune, de quarante à quarante-oinq mille, et par conséquent est supérieure à leurs propres besoins, tandis que la nôtre n'allait pas au-delà de vingt-quatre mille.

Au reste, la guerre qui survint peu après rendit presque nulle pour nous la permission que l'Espagne avait eu tant de peine à nous accorder. D'ailleurs la philosophie de nos législateurs ne tarda pas à proscrire pour jamais tout trafic des nègres. Celle des Espagnols est encore au-dessous de ce généreux effort. Il faut dire cependant, non pas à leur louange, mais pour leur excuse, que si cet horrible usage était tolérable sur quelque partie du globe, ce serait sous la domination espagnole; et il n'est pas indifférent de remarquer que la nation à laquelle on reproche d'avoir plus qu'aucune autre souillé le nouveau monde par ses cruautés,

est, avec les Portugais, celle par qui les nègres sont traités avec plus d'égards, comme si, à force d'humanité, elle voulait expier, réparer du moins les crimes de ses ayeux. — Mais revenons à la Trinité.

La cour de Madrid a pris à son égard dans ces derniers temps un parti courageux dont elle n'a eu qu'à s'applaudir. Elle a accordé à cette colonie une liberté telle qu'il n'y en a peut-être pas un second exemple sur le globe. Avant la guerre d'Amérique elle était presque déserte et par conséquent en friche. Le gouvernement espagnol à ouvert ses ports à tous les étrangers sans distinction. Il les a invités à venir s'y établir avec leurs fonds, leur industrie, leurs nègres. Il a exempté de droits tout ce que les Espagnols exportent, soit de cette colonie même, soit de la côte voisine de Terre-Ferme, et n'a soumis qu'à des droits très-modiques ce que les étrangers embarquent pour des ports qui ne sont pas espagnols. Il a fait mieux encore: il a confié le gouvernement de la Trinité à un homme aussi éclairé que bienfaisant, don Joachim Chacon (1).

<sup>- (1)</sup> L'événement a prouvé, ou du moins a fait

De là, une prospérité aussi rapide que brillante. Le sol de la Trinité est propre à la culture de toutes les denrées coloniales. On y a essayé celle du cacao, de l'indigo, du coton, du café. On n'a pu les sauver des ravages des insectes rampans ou ailés qui y abondent, et l'on a été à peu près obligé d'y renoncer. Mais la culture du sucre y est déjà dans l'état le plus florissant. Il y a moins de quinze ans qu'on y ent trouvé à peine vingt sucreries. En 1796 on y en comptait plus de trois cents soixante. De diverses îles des Antilles, des nôtres surtout, les mécontens sont venus se réfugier à la Trinité en emmenant avec eux tous les nègres qui ont voulu les suivre. On n'exagère rien en évaluant déjà à soixante mille le nombre de ses colons, Espagnols en petite quantité, Américains des Etats-Unis, et surtout Français, soit émi-

croire que son intrépidité n'égalait pas sa sagesse. C'est lui qui présidait à la désense de la Trinité lorsque les Anglais s'en sont empares avec de légers efforts, en 1798. Biensôt après le gouverneur de leur sile de Saint - Vincent alla s'instruire à fond de l'état de cette nouvelle conquête, et se convaincre de l'importance que lui donnoit, moins encore sa valeur intrin-

grés, soit patriotes. Là sous un des plus heureux climats de la terre, sur un sol vierge qui répond avec usure à leurs sollicitations, ils oublient leurs querelles et vivent en paix à l'abri d'un gouvernement sage qui dispense également d'une main impartiale le bonheur et la protection. Les arrivans recoivent de lui des avances en outils, en instrumens aratoires et même en fonds, mais sont sévèrement obligés d'en payer le prix au bout de trois ans. S'ils apportent des capitaux ils achètent euxmêmes les plantations ébauchées qu'on veut leur vendre; ou bien, on leur concède au nom du roi des terreins qui sont encore invendus et dont ils fournissent le prix quand ils les ont mis en valeur. Les franchises auxquelles ces nouveaux colons doivent leur prospérité furent en 1796 prorogées pour dix-huit ans. Il en faudra moins pour ren-

sèque que sa position géographique. Le rapport qu'à son retour à Londres il fit de ses observations aux ministres britanniques, fixa tellement leur attention, qu'on put prévoir dès lors, qu'ils feraient, de l'acquisition irrévocable de cette précieuse colonie, une des conditions sine qua non de la paix future.

dre l'île de la Trinité aussi florissante qu'aucune autre colonie du nouveau monde (1).

<sup>(1)</sup> Telle était la situation de la Trinité lorsque les Anglais s'en emparèrent ; à présent que la paix d'Amiens en a fait leur propriété, ils ne manqueront pas de tirer parti de tous les avantages qu'elle présente. Le principal pour eux, sera d'avoir une colonie située très-près des côtes Espagnoles de la Terre-Ferme, et de pouvoir les approvisionner abondamment des productions de leur industrie; mais peutêtre ne la négligeront-ils pas sous d'autres rapports. La Trinité, à qui la nature a prodigué tous les genres de richesses, contient beaucoup de trésors dignes de l'attention des naturalistes. C'était pour commencer à les exploiter que notre gouvernement, avec l'aveu de celui de Madrid et un sauf conduit de celui de Londres, avait fait équiper en 1796 un navire, la belle Angélique, qui; sons le commandement du capitaine Baudin a fait voile pour la Trinité, ayant à son bord quelques-uns de nes savans en histoire naturelle, et surtout en botanique. Ce que les circonstances n'ont permis que d'ébaucher, sera sans doute consommé par les soins du gouvernement britannique, et les sciences, du moins, n'auront rien à perdre au changement de domination que vient d'éprouver cette colonie.

## CHAPITRE IX.

Ce que le gouvernement Espagnol a fait pour les Philippines et pour le Mexique. Exploitation des mines.

La Louisiane et la Trinité ne sont pas les seules colonies dont le gouvernement moderne d'Espagne ait entrepris la régénération. Il en est une à l'extrémité de l'Asie qui semblait accuser sa métropole de son peu d'empressement à seconder les avances de la nature. Je veux parler de l'Archipel des Philippines qui, en v comprenant les îles Marianes, forment une possession plus vaste que la France, l'Espagne et l'Italie prises ensemble. Non-seulement toutes les choses nécessaires à la vie y abondent, mais encore ces îles ont des bois de construction, des bois de teinture, des mines de fer et d'acier, des rivières qu'on peut remonter fort avant dans le pays. Le coton, l'indigo, le tabac, le sucre y réussissent. Le règne végétal y est d'une richesse inappréciable.

Sonnerat en a rapporté en 1781 près de six mille plantes jusqu'alors inconnues à l'Europe. On recueille de l'or dans le sable de quelques-unes de ses rivières. Le nombre des sujets qui y reconnaissent la souveraineté du roi d'Espagne, s'élève au-dessus d'un million, sans compter les infidèles qui vivent dans les bois, et dont le dénombrement serait extrêmement difficile.

Persuadés qu'il était impossible d'etablir un commerce direct et suivi avec une colonie aussi lointaine, les rois d'Espagne s'étaient bornés à la mettre en relation par le port d'Acapulco avec la côte occiden-. tale du Mexique. Tout le monde connaît cette fameuse Nao, qui fait tous les ans le trajet de Manille à Acapulco, à travers la mer du Sud. Ce n'était guère que par cette voie détournée que l'Espagne communiquait avec les Philippines; communication sans profit pour ses sujets d'Europe; et dont l'avantage principal était pour les Chinois, les Arméniens et autres peuples qui fréquentent les mers orientales. Le fisc même n'en retirait rien; les frais d'administration absorbaient, et au-delà, le produit modique des droits de douane. Les insulaires policés des Philippines, sans

culture comme sans industrie, n'avaient d'autre ressource que le commerce de commission que favorisait leur position. Ainsi que l'Espagne d'Europe dans sa décadence, l'île de Luçon, qui est la principale des Philippines, n'était qu'un canal par lequel les piastres du Mexique s'écoulaient chez les nations Indiennes; en sorte que le numéraire était rare dans ces îles, quoique depuis l'époque de leur conquête, ce commerce indirect y eût porté des sommes d'argent incalculables.

Leur défense était aussi négligée que leur vivification intérieure. On sait avec quelle facilité elles furent prises dans la guerre de 1756 par ce même d'Apper qui commandait à Minorque sous le général Murray, lorsque cette île se rendit au duc de Crillon. L'Espagne profita de cette leçon. Charles III fit fortifier le port de Cavite, au fond duquel se trouve Manille, capitale de l'île de Luçon et siége du gouvernement; et il attendait avec sécurité, pendant la guerre d'Amérique, une nouvelle tentative des Anglais dans ces parages.

En même temps le ministre des Indes s'occupait d'exciter l'industrie de ces insulaires qui malgré une nonchalance que l'appât seul du gain peut réveiller, ont la plus grande aptitude aux manufactures, à la culture, à la navigation et même à la construction des vaisseaux. Déjà des fabriques de coton avaient été établies à Manille et y avaient réussi. Déjà il avait été plusieurs fois, dans ce siècle, question de vivifier cette colonie par le moyen d'une compagnie.

En 1733 le ministre Patinho avait proposé d'en établir une qui devait durer vingt ans, et à laquelle on aurait accordé des priviléges qui paraissaient incompatibles avec les lois des Indes espagnoles. Ce ne fut cependant pas de l'inflexible conseil des Indes que vinrent les oppositions. La cour de Madrid fut obligée de céder à celles des puissances maritimes qui soutinrent que cet établissement était contraire aux traités; que l'Espagne ne pouvait aller dans l'Inde par le cap de Bonne-Espérance.

En 1767 un ministre des finances, Musquiz, d'ailleurs très-peu entreprenant, conçut un projet plus hardi, celui d'établir une compagnie mixte, composée de Français et d'Espagnols qui auraient fait de concert un commerce avec les Philippines; commerce dont nous aurions tiré les principaux avan-

tages, en l'amalgamant avec celui de la compagnie des Indes. Le duc de Choiseuil, qui aimait beaucoup tous les plans vastes, qui croyait d'ailleurs que son ascendant sur le marquis de Grimaldi lui rendait tout possible, accueillit avec enthousiasme cette idée, qui n'eut cependant pas de suite.

Elle fut réveillée en 1783, mais sous une autre forme, et par trois personnes différentes. L'une était M. d'Estaing, qui voulait, payer par des preuves de zèle pour l'Espagne la grandesse qu'il venait d'obtenir. Peu après, le prince de Nassau-Siegen, qui dans sa navigation autour du monde avait recueilli quelques grandes idées, proposa de vivifier les Philippines en y attirant des Colons d'Europe, en ouvrant un des ports de ces îles aux Chinois qui ne demandent qu'un asile dans ces parages, en y éta-, blissant des forces propres à contenir un peuple de pirates mahométans connus sous le nom de Mores, qui infestent les côtes des Philippines, et que l'Espagne ne pouvait parvenir à détruire, quoiqu'elle consacrât deux cent mille piastres par an pour leur faire la guerre. Il s'offrait à présider luimême à cet établissement. Sa proposition fut froidement accueillie. Il était réservé à M. Cabarrus de réussir où tant d'autres avaient échoué.

Galvez, dont l'inquiète jaleusie s'était insensiblement accoutumée à voir un jeune. Français concourir à la régénération de sa patrie, voulut bien concerter avec lui celle des Philippines. Ils profitèrent de la tendance des Espagnols vers les entreprises utiles pour faire adopter le projet d'un commerce direct de l'Espagne avec ces îles.

Les circonstances étaient propices. Après diverses fluctuations, le crédit et la confiance semblaient s'être consolidées ; les Espagnols commençaient à se familiariser avec les spéculations hasardeuses. Les capitalistes, moins timides, donnaient enfin à leurs fonds un emploi que la méfiance et la routine avaient proscrit. La compagnie de Caracas se dissolvait, et ses actionnaires, prêts à recouvrer leurs capitaux, devaient désirer un placement prochain. Cétait le moment d'essayer d'établir une nouvelle compagnie, qui, formée sous de plus heureux auspices, pouvait réveiller l'audace et la cupidité. Le plan en fut discuté et approuvé en juillet 1784, dans une junte composée de différens membres de l'administration, et présidée par le ministre des Indes.

On y proposait de former, pour le commerce des Pyilippines un fond de huit millions de piastres fortes, partagé en 32,000 actions de 250 piastres chacune; et on y exposait les avantages que l'Espagne aurait sur les autres nations européennes, en portant directement, des Indes espagnoles à Manille, les piastres qu'elles ne pouvaient y faire parvenir que par un circuit immense. On cherchait à y prouver que l'Espagne, puisant ainsi à leur source les marchandises de l'Inde dont l'Europe est si avide, les aurait à meilleur marché, et pourrait en approvisionner ses colonies, ses sujets d'Europe, et ouvrir à ses marchandises un débouché chez les autres nations.

Le plan sut approuvé par la junte et ensuite par le roi, qui prit, ainsi que sa famille,
un intérêt dans les sonds de la nouvelle,
compagnie. On y versa, comme nous avons
dit, 210 millions de réaux prélevés sur les
profits de la banque; et pour ne pas laisser
refroidir par des délais l'ardeur qu'on croyait,
avoir réveillée, on nomma sur le champles
directeurs, et autres employés du nouvel,
établissement; et la cédule de sa création
fut rédigée et publiée. Elle portait que les
bâtimens destinés à ce commerce partiraient
de Cadix, doubleraient le cap de Horn,

feraient échelle sur les côtes du Pérou, y prendraient les piastres nécessaires pour ses achats, se rendraient aux Philippines à travers la mer du Sud, et rapporteraient leurs retours directement à Cadix, en prenant leur route par le Cap de Bonne-Espérance.

Une circonstance vint seconder ce zèle, cette précipation qui semblait contraster avec la lenteur espagnole, et à laquelle on reconnaissait un mélange d'esprit français. Les Gremios, cette communauté dont nous avons parlé plusieurs fois, qui étend ses spéculations à tout, qui obtient du ministère toutes les grâces, tous les priviléges, toutes les commissions, mais à qui on pourrait reprocher, surtout dans ces derniers temps, d'être un peu plus occupée de la fortune de ses agens que de la sûreté des fonds qu'on dépose dans sa caisse, les Gremios, dis-je, avaient déjà tenté quelques expéditions pour les Philippines ; et malgré leurs mauvais succès ils en préparaient une, lorsqu'on rédigeait le projet de la nouvelle compagnie. On leur avait proposé de s'y intéresser. Ils avaient éludé la proposition. Ils pressèrent même le départ du bâtiment qu'ils expédiaient pour Manille. Mais les élémens, plus favorables que leurs dispositions.

DE L'ESPAGNE MODERNE. 257 aux vues du ministère, le forcèrent bientôt

de rentrer à Cadix. Il avait éprouvé de notables avaries. Le réparer, le réarmer, le faire ressortir, eût consumé du temps et des frais. Le gouvernement offrit de leur acheter le bâtiment et la cargaison, et son offre fut

acceptée. Voilà donc une première expédition entréprise par la compagnie des Philippines, au moment même de sa formation.

Cette compagnie eut, comme tous les établissemens nouveaux; des proneurs enthousiastes et des censeurs amers! Ceux-ci ne concevaient pas comment l'Espagne, qui avait bien plus près d'elle des colonies dénuées de population et d'industrie ; pouvait songer à rendre florissantes ses possessions les plus éloignées. Ils s'étonnaient que l'entreprise d'un commerce qui devait étendre ses rameaux. dans les parties les plus reculées de l'Asie, fut confice à trois directeurs qui n'avaient jamais passé le Cap de Bonne Espérance, qui ne connaissait les Indes Orientales que par des relations suspectes ou impurfaites. Ils crovaient que jamais les Espagnols ne pour raient lutter avec avantage contre des nations expérimentées qui avaient sur eux tous les genres de primauté. Ils ne voyaient dans cette entreprise qu'un moyen de plus de se

Tome II.

dépouiller de ces métaux, dont ils n'étaient que les dépositaires passagers. Toutes les places étaient prises dans les ports, dans les comptoirs, dans les marchés de l'Inde. La compagnie des Philippines irait-elle porter ses spéculations à la Chine? D'abord elle v trouverait de bien dangereux rivaux. Ensuite qu'en rapporterait-elle? du thé? sa nation en connaît à peine l'usage. Les autres ont les moyens de s'en pourvoir directement et sauront bien repousser son entremise. De la porcelaine? C'est une marchandise de grand encombrement qui ne peut avoir de nombreux débouchés. Des soieries? Veut - elle nuire aux fabriques de la métropole? De ces divers argumens le dernier paraissait le plus plausible. Aussi, à peine la cédule qui portait érection de la nouvelle compagnie eut-elle paru, que les fabricans de Catalogne adressèrent contr'elle au gouvernement les représentations les plus pressantes.

On n'a pu rien conclure du fâcheux résultat de sa première expédition. Il tient à une circonstance qui ne se répétera pas. Avant que les commissaires de la compagnie fussent arrivés aux Philippines pour y faire ses achats, Galvez, fidèle à sa manie de diriger souverainement tout ce qui tenait à son mi-

DE L'ESPAGNE MODERNE. 259

nistère, chargea de ce détail le gouverneur de ces îles. Celui-ci, étranger aux affaires de commerce, n'eut à présenter que du thé, des mousselines et autres marchandises qui étaient le rebut des autres nations; en sorte que la première cargaison, résultat de cet essai de l'ignorance, était encore en 1792, invendu à Cadix.

Les opérations suivantes ont mieux réussi. Des trois vaisseaux expédiés à la fois par la compagnie, l'un à la vérité, éprouva de fortes avaries, qu'il fit réparer à l'île de France; les deux autres revinrent heureusement vers la fin de 1787 à Cadix, où leurs cargaisons furent reçues avec avidité, et vendues, pour quelques objets, jusqu'à cinquante pour cent au-dessus de la valeur qu'on leur avait donnée à leur arrivée. La malveillance ne crut pas ses fâcheux pronostics démentis par ce début. Elle l'attribua à l'attrait de la nouveauté, à la disette des marchandises apportées par les vaisseaux de la compagnie. Elle prétendit; non sans vraisemblance, que si le goût s'en établissait, le commerce interlope les fournirait bientôt à meilleur marché et meilleures.

· Il est assez singulier que ce commerce ait, pour ainsi dire, trouvé des auxiliaires

même dans le ministère espagnol; Lerena avait voué à la compagnie des Philippines la même, aversion qu'à son auteur; et on n'a pu douter que ce sentiment ne lui ait dicté des mesures qu'il colorait de prétextes assez mal-ádroits. Il avait fait permettre à tous les commerçans d'introduire des mousselines en concurrence avec celles de la compagnie. Il avait fait mettre un droit de vingt-trois pour cent sur les toiles de l'Inde, rayées ou peintes qu'elle prend à Canton. C'était donner à ces toiles, qui ne sont que d'une qualité fort inférieure, des rivales bien redoutables dans celles des autres nations qui commercent dans l'Inde. Les leurs sont à la vérité entièrement prohibées en Espagne. Mais on sait qu'avec une prime d'assurance, de douze pour cent, il n'est point de marchandise qu'on n'y puisse introduire. Les amateurs des mousselines étrangères ont donc un avantage de onze pour cent au moins à les préférer à celles de la compagnie des Pilippines ...

Avec de pareilles mesures; comment cet établissement pouvait-il prospérer? Il se soutient cependant malgré tant de contrariétés. En 1792, son capital était encore intact; et et ses actions, après avoir perdu jusqu'à cin-

quante pour cent, étaient au pair. Les directeurs avaient fait leur bilan, et s'étaient convaincus que, même après la vente à perte, des premiers retours et plusieurs autres mécomptes, la compagnie aurait encore du profit.

Ce qui paraît certain, c'est qu'à la fin de 1795 elle pouvait compter sur un gain de près de 22 millions de réaux. Ce qui l'est davantage, c'est que les trois seuls dividendes qu'elle ait distribués jusqu'à présent, (en 1793, 1795, et 1796) out été de cinq pour cent. Il est vrai que dans ces dernières années le gouvernement, pour la dédommager de quelques retards, lui a permis d'acheter dans les marchés de l'Europe et d'introduire en Espagne pour 9 millions de réaux. de toiles blanches de l'Inde. Il est d'ailleurs de notoriété publique, qu'elle a jusqu'ici employé 16 frégates de 530 jusqu'à 880 tonneaux; que 14 sont rentrées à Cadix; que trois sont encore en voyage; qu'outre cela, le commerce a fait, pour le compte de la compagnie 17 expéditions, tant pour Caracas et Maracaybo, que pour Lima; que ces 17 navires sont tous revenus à bon port ; que l'année. 1706 surtout lui a été très-profitable par la revente avantageuse qu'elle a faite de ses retours en marchandises de l'Inde et en cacao.

- Ces succès apparens n'empêchent pas au reste bien des juges impartiaux d'augurer encore assez mal de cet établissement; et, sans partager l'animosité des ennemis de ses fondateurs, ne pourrait-on pas, à présent encore, aussi-bien qu'en 1784, le regarder comme plus nuisible qu'utile, ou du moins comme plus brillant que solide. Il sera probablement obligé de renoncer au thé, difficile à débiter dans le nord, plus que jamais en Angleterre; qui ne trouve pas de débouchés dans le midi de l'Europe, qui n'en pourrait trouver en Espagne qu'en y supplantant le chocolat, et qu'en nuisant ainsi à plusieurs colonies, à la prospérité desquelles l'Espagne est bien plus intéressée qu'à celles de sa nouvelle compagnie. Le débit de ses soieries ne porterait-il pas préjudice aux fabriques nationales qui réussissent depuis plusieurs années, mais qui ont encore besoin d'encouragemens? et quant à ses mousselines, ne serait-il pas plus avantageux pour l'Espagne de tirer parti du coton de ses colonies pour occuper les bras oisifs de la métropole, que de soudoyer une industrie lointaine, pour satisfaire un des dispendieux caprices de ses sujets d'Europe?

Eclairez-vous donc, Espagnols nos alliés,

sur vos véritables intérêts. L'édifice de votre prospérité est au moins projeté. Son terrein commence à se déblayer de ces décombres, entassés par deux siècles d'ignorance et de faux calculs. Sa construction est ébauchée. Appliquez-vous à en assurer les fondemens. Vous songerez ensuite à en décorer le frontispice.

Ce que leur gouvernement a fait depuis quelque temps pour le Mexique, est du moins tracé sur un meilleur plan, et des succès incontestables couronnent ses efforts. Galvez avait une affection particulière pour cette vaste et riche colonie, théâtre de son activité, de ses talens, et de quelques-unes de ses extravagances. Elle lui doit en grande partie son état florissant, dont se ressent la métropole, et auquel les nations étrangères ne peuvent que gagner, puisque les Mexicains, avides des jouissances de l'ancien monde, augmentant de plus en plus en richesses et en population, fournissent de nouveaux débouchés aux productions de l'industrie d'Europe.

Galvez a encouragé chez eux la culture du blé. Il y a près de vingt ans que ce qu'ils en recueillaient suffisait à leur consommation, et bientôt ils pourront en approvisionner toute l'Amérique espagnole.

5 Le tabac, dont il a introduit la culture dans deux cantons voisins de la capitale, est devenu en peu d'années la source principale du revenu que la métropole retire de ses colonies.

Les mineurs du Mexique ont eu surtout beaucoup à se louer du ministre Galvez, et lui avaient assuré, pour gage perpétuel de leur reconnaissance, une pension considérable, reversible à ses descendans. Depuis long - temps le mercure des mines de Guancavelica, d'abord si abondantes, ne suffisait plus aux exploitations des mineurs Mexiquains. Celle d'Almaden, dernier village de la Manche sur les confins du royaume de Cordone, y avait fourni presque scule. Galvez, en perfectionnant les travaux de celle-ci; leur a procuré une plus grande quantité de mercure. Avant dui elle ne donnait que sept à huit mille quintaux par an. Galvez en avait presque doublé le produit et avait fait avec les mineurs du Mexique un arrangement par lequel le quintal de mercure, qu'ils payaient auparavant quatre vingts piastres, leur était fourni au prix de quarante-une. Il en est résulté une augmentation notable dans le produit de leurs mines. Des 1882, il en sortit

même donné jusqu'à 30, si le mercure eût suffi aux exploitations qu'ils pouvaient encore faire; mais sur ces entrefaites, un défaut de construction dans les galeries des mines d'Almaden y ayant produit une inondation presque totale, et ayant suspendu ses travaux, le gouvernement espagnol conclut en 1784, et pour six ans, avec l'empereur, un marché qui a été renouvelé depuis, et en vertu duquel il devait être fourni, des mines d'Idria dans l'Istrie autrichienne, six mille quintaux par an, au prix de cinquante-deux piastres.

Les mineurs ont eu ainsi la faculté de continuer leurs exploitations, qui dans ces dernières années ont été plus productives que jamais; ce qui est venu fort à propos pour aider l'Espagne à soutenir le fardeau de sa guerre avec la France.

Il n'est pas facile au reste de déterminer exactement la quantité d'or et d'argent qui sort chaque année des mines de toute l'Amérique espagnole (1). Ces métaux se con-

17 4 2 . + 17 1

<sup>(1)</sup> Comparez ceci avec la dernière note du cha-

vertissent en monnaie à Lima, Santa-Fé, Carthagène, Mexico surtout; mais il en sort aussi en lingots, soit en fraude, soit légalement pour les ports d'Espagne. Il semblerait cependant qu'on pourrait connaître leur quantité par celle des droits que le roi perçoit sur le produit de toutes les mines de l'Amérique. Mais ces droits ont beaucoup varié depuis la conquête, et ne sont plus uniformes dans toutes les parties des Indes espagnoles.

D'abord, on exigea le cinquième ou le quint de toutes les mines, excepté de quelques-unes qu'on réduisit au dixième et même au vingtième.

En 1552 Charles - Quint fit ajouter à ce droit un autre d'un et demi pour cent, à raison de la fonte, de l'essai et de la marque, droit connu au Pérou sous le nom de cobos.

Plus tard, ce quint, que presque tout le monde en Europe croit encore en vigueur, fut réduit pour le Pérou et le Mexique au dixième; et pour la vice-royauté de Santa-Fé au vingtième de l'or, seul métal qu'elle ait produit pendant long-temps, le droit de cobos étant d'ailleurs conservé pour chacune de ces vices-royautés.

En 1777 il y eut un changement dans les

droits, mais seulement relativement à l'or, qui dans toute l'Amérique ne paya plus que trois pour cent.

Enfin, en 1790, des mines d'argent ayant été découvertes dans la vice - royauté de Santa-Fé, elles furent assimilées à celles du Pérou et du Mexique.

Ainsi, en dernière analyse, l'argent qui sort des mines d'Amérique paye onze et demi pour cent, et l'or trois pour cent seulement. D'après ces données on devrait, en connaissant le montant des droits que le roi perçoit sur les mines, connaître exactement leur produit. Mais dans les retours qui viennent en Europe pour le compte du roi se trouve confondu ce qu'il reçoit en Amérique à d'autres titres. Tels sont le produit des douanes, celui de la revente de certains objets qui, comme le mercure, le papier, etc. sont embarqués pour le compte du roi et revendus à son profit, etc. Il paraît donc que le vrai produit annuel de toutes les mines n'est connu que de ceux qui sont initiés dans les mystères les plus secrets des finances.

Pour le connaître, du moins par approximation, on peut ajouter les données suivantes à celles que nous avons présentées plus haut. On sait que, dans ces dernières années, on a tiré 20 à 25 millions de piastres des seules mines du Mexique. On sait d'un autre côté, qu'il s'embarque à la Vera Cruz environ un quart de métaux de plus que de tous les autres ports réunis, y compris celui de Lima, qui, à lui seul, embarque à peu près la moitié de tout ce qui ne vient pas du Mexique. En ne prenant donc le produit de cette vice-royauté que pour vingt millions de piastres, on en aurait quinze pour le reste des Indes, sur lesquels sept et demi pour le seul Pérou.

Il résulterait de ce calcul que, dans ces derniers temps, il serait sorti ou aurait pu sortir annuellement des mines de toute l'A-mérique espagnole, trente-cinq millions de piastres, somme dont l'énormité me ferait presque douter de l'exactitude de ces données, quoique puisées à de bonnes sources. Si cependent, comme cela paraît bien avéré, l'exploitation des mines de l'Amérique espagnole fait des progrès tous les ans, ne serait on pas effrayé de la masse de numéraire dont elles augmenteraient celui de l'Europe, si celui-ci n'avait pas dans l'Asie, à la Chine surtout, un écoulement abondant?

## DE L'ESPAGNE MODERNE. 260

Cette augmentation progressive est sans contredit profitable pour les particuliers possesseurs de ces mines, et en quelque sorte pour le fisc, dont le revenu augmente en proportion de leur produit. Mais est-elle également avantageuse pour l'Espagne comme nation et comme puissance?

Cette difficulté vaut bien qu'on la propose.

Etayés de l'expérience du siècle dernier, bien des étrangers éclairés ne balanceraient pas à résoudre cette question. Ils diraient ( et trouveraient au-dela des Pyrénées plus d'un bon citoyen de leur avis ) que cette multiplication excessive de numéraire contrarie la tendance actuelle de l'Espagne vers la prospérité de ses manufactures; que le prix de toutes choses, tant chez elle qu'aitleurs, doit suivre les progrès de cette multiplication; que si les progrès de l'industrie espagnole font rester en Espagne la plus grande partie de ce numéraire, destinée jusqu'à présent à solder sa balance, il en résultera bientôt que la cherté de la maind'œuvre arrêtera de nouveau l'industrie au milieu de sa brillante carrière, et la fera rétrograder dans ce cercle éternel dont elle ne saurait jamais sortir.

D'apaès ce principe, on dirait aux Espanols: « Loin donc de faire des efforts pour » tirer de vos mines tout ce qu'elles peu-» vent produire, fermez-en bien plutôt une » partie; bornez l'écoulement de vos mé-"» taux dans l'ancien continent à ce qui est » nécessaire pour remplacer ce que le dé-» chet insensible en fait perdre, ce que le » luxe en consacre à ses meubles, ce que » l'avidité en enfouit, soit en Asie, soit en » Europe; suivez l'exemple des Portugais, » qui limitent l'exploitation de leurs mines » de diamans pour ne pas en avilir les pro-» ductions; celui des Hollandais, qui brû-» lent ce qui leur reste d'épiceries quand ils » ont pourvu aux besoins rigoureusement » calculés de leurs consommateurs. L'argent » du Mexique, voilà vos diamans, voilà » vos épiceries; si vous en triplez la somme, » vos mineurs, dont les bras pourraient » être employés plus utilement, en auront » plus de peine, mais vous n'en serez pas » plus riches. Vous paierez seulement trois » fois plus cher les productions de l'in-» dustrie étrangère, dont vous ne pourrez » jamais vous passer entièrement.

A ces argumens au moins spécieux, on répond en Espagne: « Nous ne voyons,

## DE L'ESPAGNE MODERNE. 271

» nous, rien d'effrayant dans cette aug-

» mentation de numéraire; d'abord elle

» serait un profit clair pour le fisc. Or,

> tandis que les autres états de l'Europe

» s'occupent à accroître leurs revenus,

» qu'ils trouvent dans cet accroissement

» des moyens de faire face aux grandes.

» entreprises de la paix et de la guerre,

» par quelle fatalité l'Espagne seule trou-

» verait-elle sa décadence dans ce qui fait

» la prospérité des autres états?

» Nous en dirons autant de nos fabriques.

» Lorsque leurs opérations marcheront

» de front avec l'exploitation de nos mines,

» notre numéraire s'augmentera à la fois

» et de celui que nous consacrions à sou-

» doyer l'industrie étrangère et du surcroît

» que nous fourniront le Mexique et le Pérou.

» Or, nous ne voyons non plus rien de re-

» doutable dans cette perspective; nous de-

» mandons au contraire quelles sont les na-

» tions les plus florissantes. Ne sont-ce pas

» la France et l'Angleterre, celles qui sans

» comparaison ont le numéraire le plus

» abondant? Qu'importe la source d'où il

» découle? Produit combiné de nos mines

» et de notre industrie, il n'en sera pas

» moins très - utile à l'Espagne entre les

» mains de grands capitalistes, qui, à leur » tour embelliront nos villes et nos cam-» pagnes, qui fourniront des fonds pour » les établissemens publics, chez lesquels. » l'état dans ses momens de crise, fera des moins emprunts, trouvera des secours moins » onéreux que par le passé. Nous conve-» nons toutefois qu'il pourrait arriver un » moment où notre prospérité, portée au » dernier période, amènerait notre déca-» dence; ce serait celui où nos ateliers se-» raient assez actifs et assez perfectionnés » pour nous rendre absolument inutile toute » industrie étrangère. Si dans le même temps » les produits de nos mines tendaient sans » cesse à augmenter notre numéraire, sans » que d'aucun côté il trouvât d'écoulement, » assurément cette situation, dont l'hypo-» thèse peut être regardée comme chimée » rique, aurait un inconvénient inévitable. » La cherté excessive de la main-d'œuvre » en Espagne y appellerait, en dépit de » toutes les prohibitions, les productions des » fabriques étrangères. Le numéraire s'écou-« lerait par les larges canaux qu'elles lui » ouvriraient; les manufactures nationales » languiraient faute de débit ; elles ver-» raient disparaître les bras désormais inutiles

- » tiles qu'elles cesseraient d'employer, et
- » l'Espagne serait livrée de nouveau à la
- » dépopulation, à l'inertie et à la pauvreté.
- » Mais nous sommes encore loin des cir-
- » constances qui pourraient réaliser ce fâ-
- » cheux horoscope; et en attendant qu'un
- » danger plus imminent condamne à l'inac-
- » tion, ou nos fabricans ou nos mineurs,
- » nous croirons pouvoir continuer de puiser
- » à cette double source notre prospérité.
- » future ».

Quoiqu'il en soit de ce raisonnement, il sert de base au plan que suit l'Espagne depuis plusieurs années. Elle est persuadée que c'est à la fois, d'une grande activité dans ses fabriques, et d'une abondante production de ses mines, que doit résulter sa plus grande splendeur.

L'expérience jusqu'à présent semble confirmer la bonté de ce plan; mais est-il bien adapté à la position, aux mœurs, aux intérêts politiques de l'Espagne? N'y a-t-il pas quelqu'autre moyen propre à vivisier à la fois et la métropole et ses colonies? Il a été proposé à diverses époques des plans qui avaient ce grand objet- Je ne parlerai pas de celui pour lequel ni l'Espagne ni aucune autre puissance européenne n'est encore

Tome II

assez sage. Je ne dirai pas que, suivant les conseils d'une saine philosophie, la cour de Madrid devrait proclamer l'indépendance de ses colonies, et profiter de l'enthousiasme que cet acte de générosité ne manquerait pas d'exciter, pour établir avec elles des liaisons d'amitié et de commerce, bien autrement solides que celles qu'on stipule dans ces traités dictés par l'astuce ou le sordide intérêt. Non, ce ne sont pas des efforts si douloureux qu'on a propoés à l'Espagne en différeus temps.

Il y a environ dix ans qu'on présenta au cabinet de Madrid un projet dont l'execution eut entièrement changé la face du monde commerçant, à l'avantage de l'Espagne. Il s'agissait, non pas précisément de couper l'isthme de l'anama, commé il en avait été question plus d'une fois, mais d'ouvrir une communication entre le golfe du Mexique et la mer du Sud, et de résoudre ainsi le grand problème sur le moyen le plus propre à abréger et à facilitér la correspondance commerciale entre l'Ettrope et la partie industrieuse et fertile de l'Asie.

Outre l'ancien projet, qui était de joindre les deux mers par la rivière de Chagre naviDE L'ESPAGNE MODERNE. 275

gable jusqu'à Cruces à cinq lieues de Panama, il v en avait un second qui devait opérer cette jonction par les rivières de Chamaluzon et de San-Miguel dans le golfe de Honduras. L'un et l'autre, dès le règne de Philippe II, avaient été reconnus comme à pèu près impraticables. Celui qui fut proposé sur la fin du règne de Charles ·III semblait avoir prévu toutes les objections et réunir tous les avantages. Il consistait à tirer partie du Rio San-Juan, qui a sa source dans le lac de Nicaragua, et son embouchure dans le golfe du Mexique, ce lac n'est séparé de la mer du Sud que par un isthme de douze mille toises. Ses environs abondent en denrées de toute espèce, en bois propres à la construction. D'après le cours des rivières affluentes, les eaux devaient être ou plus élevées que les deux mers ou de niveau avec elles. . Iln'y avait donc aucune submersion, aucune irruption violente à redouter.

L'adoption de ce plan eût rendu le lac de Nicaragua, non-seulement le centre du commerce le plus brillant de l'univers, mais encore celui des forces terrestres et navales de l'Espagne aux Indes occidentales, et l'entrepôt de toutes les riches productions des deux Amériques.

. Cette belle perspective n'éblouit pas le gouvernement espagnol. Les auteurs du projet étaient français ; et il commençait à se lasser de voir toujours des étrangers, des Français surtout, se charger de toutes les grandes entreprises. Dans celle-ci il fut moins frappé des avantages que des inconvéniens. Elle eut fixé pendant plusieurs années des observateurs importuns, précisément dans la partie centrale de son Amérique et dans une des parties les plus riches et les plus populeuses. Que de moyens ces hôtes incommodes auraient eu d'implanter sur toute cette côte, et de la jusqu'au fond de la mer Vermeille, jusqu'au détroit de Magellan les germes d'une insurrection qu'on n'avait déjà que trop encouragée, en épousant la querelle des Américains libres! Quelles facilités pour rassasier de contrebande tous ces Colons riches, policés et par conséquent avides des productions de l'industrie européenne! D'ailleurs, si l'exécution de ce projet devait réellement faire la splendeur et la force de l'Espagne dans le nouveau monde, pouvait-on se flatter que les autres puissances de l'Europe eussent souffert paisiblement qu'il fût conduit à son terme? Et en dernier résultat, ne se trouverait-elle pas avoir travaillé pour ces dange-

reuses rivales plus que pour elle - même? Elle ne pouvait se réserver exclusivement la jouissance de cette communication. Elle n'avait plus de bulles d'Alexandre VI à opposer aux tentatives des navigateurs, à la cupidité des commerçans. Le passage aurait donc dû rester ouvert à toutes les puissances. C'eût donc été les admettre toutes à traverser, en tout temps, le centre de ses possessions, leur fournir l'occasion de s'y arrêter, d'y séjourner sous divers prétextes. Quels avantages pouvaient compenser les inconvéniens d'un pareil espionage! Les nations que la nature y a condamnées, comme les Turcs dans le détroit des Dardanelles, dans le Bosphore de Thrace, sont bien obligées de s'y résigner; mais il y aurait de la folie à se créer soi-même cette source de querelles et de dangers.

Telles ont été sans doute les considérations qui ont empêché la cour d'Espagne d'accueillir le projet dont je viens de présenter l'ébauche. Il sera indubitablement exécuté quelque jour, mais par un peuple voisin, par un peuple nouveau, qui dans la première effervescence de la liberté et du génie commercial, saura briser les isthmes qui opposeront quelques monticules à sa naviga-

tion, comme il a déjà forcé l'embouchure d'un grand sleuve à lui frayer la route de l'Océan. C'est vous, peut-être, industrieux, entreprenans habitans du Kentuki, qui, les premiers, servirez sur vos tables le thé, parerez vos épouses des fines étoffes que vous aurez été chercher dans l'Inde, sans faire le tour de l'Amérique, ni sans doubler le cap de Bonne - Espérance. Mais les Espagnols qui sont déjà usés pour les grandes entreprises, qui ont la timide circonspection, la méfiance soupconneuse des vieillards, pouvaient difficilemet saisir une conception aussi hardie, surtout avec un conseil des Indes, religieux et obstiné défenseur des anciennes maximes, et durant le crédit despotique d'un ministre essentiellement ombrageux et jaloux. C'est beaucoup pour l'Espagne d'avoir secoué le joug de plusieurs autres préjugés qui la tenaient, elle et ses colonies, dans une langueur mortelle ; de s'être donné des fabriques; d'avoir commencé à se donner des chemins et des canaux ; d'avoir accordé une sorte de liberté à son commerce avec les Indes espagnoles, et une liberté presque entière à deux de ses colonies ; d'avoir en un mot depuis vingt - cinq ans produit un accroissement notable dans l'industrie, les

richesses et l'activité de ses habitans. C'en est assez déjà pour réfuter, par les faits, une partie de ces graves inculpations dont le reste de l'Europe est en possession d'accabler les Espagnols, et dont l'appréciation va être l'objet des chapitres suivans.

## CHAPITRE X.

Caractère des peuples en général. Quelques traits de celui des Espagnols. Fierté. Gravité. Lenteur. Paresse. Superstition.

CE n'est pas une chose facile que de tracer le caractère d'une nation. Presque toujours de pareils tableaux sont de ces portraits qui, sous un pinceau brillant, peuvent avoir tous les mérites, excepté celui de la ressemblance. Ce n'est guère d'après ces descriptions qu'on peut se former l'idée d'aucun peuple moderne. Depuis que l'Europe est civilisée d'une extrémité à l'autre, ce serait plutôt par professions que par nations qu'on pourrait classer ses habitans. Ainsi ce ne serait pas tous les Français, tous les Anglais, tous les Espagnols qui seraient ressemblans entr'eux, mais bien tous ceux qui, dans chacun de ces trois peuples, recoivent à peu près la même éducation, mènent à peu près le même genre de vie. Ainsi, tous leurs jurisconsultes se rap-

## DE L'ESPAGNE MODERNE. 281

procheraient par leur attachement aux formes et le goût de la chicane, tous leurs érudits par la pédanterie, tous leurs commerçans par l'avidité, tous leurs matelots par la grossièreté, tous leurs courtisans par la bassesse.

Pour que tous les individus d'une nation eussent une même physionomie morale et physique, il faudrait que tous fussent sous l'influence du même climat, que tous se livrassent aux mêmes occupations, professassent le même culte. Il faudrait, s'ils appartenaient à une nation policée, qu'ils vécussent sous une forme de gouvernement bien stable, et que la part qu'ils y auraient, donnât à leurs idées, à leurs sentimens et même à l'habitude extérieure de leur corpsune tournure uniforme et constante. C'est le concours de tous ces points de réunion qui seul peut permettre d'appliquer à tous le portrait d'un seul d'entr'eux pris au hasard. Une différence, sous un de ces rapports, suffit pour varier à l'infini leurs traits physiques et moraux. Voilà pourquoi il serait facile de peindre le caractère des anciens Scytes, celui des peuples pasteurs, celui des Sauvages du Canada, et de tous les peuples barbares qui ont un culte simple, peu de lois, peu de communications avec d'autres peuples.

Voilà pourquoi les Grecs et les Romains, dans les beaux temps de leurs républiques, réunissant presque toutes leurs affections vers la patrie, la liberté et la gloire, habitant une contrée resserrée, où l'influence du climat était à peu près la même partout, pourraient être peints tous à peu près sous les mêmes traits.

Voilà pourquoi, en parlant de nations plus rapprochées de nous par les temps et par les lieux, les Anglais, les Suisses, les Hollandais mêmes prêteraient plus que les les autres à cette uniformité de couleurs; les Anglais par cette inquiétude universelle qui fixe leurs yeux sur un gouvernement dont toutes les opérations sont, malgré l'imperfection de leur représentation au parlement, soumises à l'inspection de tous; par leur position insulaire qui les rend tous plus ou moins propres aux dangers de la navigation et aux spéculations du commerce maritime; par cette arrogance nationale que justifie en quelque sorte leur domination faiblement contestée sur les mers; les Suisses, par leur position géographique qui jusqu'à ees derniers temps les a rendus spectateurs

impassibles des agitations de l'Europe; les Hollandais, qui, malgré la diversité légère qui, avant les dernières commotions auxquelles ils ont été livrés, existait encore entre les gouvernemens de leurs sept provinces, avaient tous des points de réunion dans leur attachement à une sorte de liberté, dans la nature de leur sol, dans leur situation au bord des mers et des canaux, de laquelle il devait résulter une uniformité d'occupations, de goûts et même de passions.

Mais qui se flatterait de tracer le portrait ressemblant de toute la nation allemande, de toute l'italienne, de toute la française? Quelle différence dans le climat, dans les productions, dans les occupations, dans les lois, dans le langage d'une province à l'autre! Qui appliquerait à un Souabe ou à un Westphalien le portrait d'un Saxon ou d'un Autrichien; à un Napolitain, celui d'un Vénitien; à un Languedocien celai d'un Flamand?

Les Espagnols sont dans le cas de ces trois nations. Il y a entre les habitans de leurs principales provinces des différences si frappantes de climat, de mœurs, de langage, de prétentions, de caractères, et même de formes extérieures, que le portrait

d'un Galicien ressemblerait plutôt à un Auvergnat qu'à un Catalan; celui d'un Andalou, plus à un Gascon qu'à un Castillan. Si les Espagnols ont eu des traits caractéristiques, applicables à tous les habitans de leur Péninsule, c'est lorsque les Arabes, en s'établissant chez cette nation, l'avaient marquée d'un sceau particulier; et malgré les diverses causes qui les séparaient d'elle, lui avaient communiqué une partie de leurs mœurs, la tournure de leurs idées nobles, grandes, quelquefois gigantesques, orientales en un mot, leur goût pour les arts et les sciences, et tout ce dont on trouve encore quelques traces dans les provinces où ils sont restés le plus long-temps; c'est lorsque la haute opinion que les Espagnols avaient de leur nation, et que justifiaient les circonstances, se peignait dans toute leur personne, et les rendait tous ressemblans au portrait que l'on trace encore d'eux, en les représentant graves, austères, généreux, ne respirant que la guerre et les aventures. C'est enfin, lorsque dans leurs assemblées générales, qu'ils appelaient cortes, ils avaient tous plus ou moins une part active dans le gouvernement, qu'ils en dirigeaient ou surveillaient les opérations, et qu'ils

éprouvaient bien plus vivement qu'à présent, ce patriotisme qui agit si puissamment sur les opinions, les affections et sur les mœurs de ceux qui en sont animés.

Mais ces trois causes d'uniformité dans le caractère national ont à peu près disparu, et en s'évanouissant ont livré les Espagnols à l'influence plus immédiate du climat, des lois, des productions de leurs différentes provinces; en sorte que pour les peindre tels qu'ils sont à présent, il faudrait les subdiviser en Castillans, Catalans, Arragonais, Navarrais, Andalous, Biscavens, Asturiens, et tracer de chacun de ces peuples un tableau particulier : tâche épineuse et ingrate, qu'on ne pourrait remplir sans mettre presque toujours l'exception à côté de la règle; où il serait difficile d'être exact sans être minutieux, juste sans paraître sévère, apologiste sans paraître flatteur.

Cette révolution n'a cependant pas été assez totale, pour qu'il ne soit pas resté des traits auxquels toute la nation espagnole est encore reconnaissable. Une partie de ses mœurs a survécu aux événemens qui les ont altérées. L'empire de son climat a été modifié, mais non pas détruit. A beaucoup d'égards, ses provinces vivent sous la

même forme de gouvernement. La cour d'un monarque absolu est encore le centre de tous les vœux et de toutes les affections. Tous les Espagnols modernes professent le même culte. Ils ont encore en littérature les mêmes modèles et les mêmes goûts. Sous ces différens rapports, ils ont conservé des traits de ressemblance avec leurs ayeux. Essayons de les esquisser.

A l'époque où l'Espagne jouait un si grand rôle . où elle découvrait et conquérait le nouveau monde, où, non contente de dominer sur une grande partie de l'Europe, elle agitait, elle ébranlait l'autre, soit par ses intrigues, soit par ses entreprises militaires; à cette époque, les Espagnols se sont énivrés de cet orgueil national qui respirait dans l'habitude extérieure de leurs corps, dans leurs gestes, dans leurs propos, dans leurs écrits. Comme il était alors motivé, il leur donnait un air de grandeur que leur pardonnaient du moins ceux à qui il n'imprimait pas le respect. Mais par un concours de circonstances malheureuses, cette splendeur s'est éclipsée, et les prétentions qu'elle excusait lui ont survécu. L'Espagnol du scizième siècle a disparu, mais son masque est resté. De là , cet extérieur de fierté

et de gravité qui le distingue encore de nos jours, et qui m'a souvent rappelé ces deux vers d'un de nos poètes à l'occasion du péché originel, malgré les suites duquel l'auguste destination de l'homme est encore reconnaissable.

C'es! du haut de son trône un roi précipité. Qui garde sur son front un frait de majesté.

L'Espagnol moderne conserve sur le sien l'empreinte de son ancien rôle. Soit qu'il parle, soit qu'il écrive, ses expressions ont une tournure exagérée qui approche de la rodomontade. Il a une haute idée de sa nation et de lui-même, il l'exprime sans ménagement et quelquefois saus adresse. Son amour-propre ne se reproduit pas par ses tournures plaisamment exagérées, qui provoquent le rire plutôt que l'humeur, et qui caractérisent les habitans d'une de nos provinces. Quand il se vante, c'est gravement, c'est avec toute la pompe de son langage.

Je suis cependant très-porté à croire que le génie de sa langue peut aussi rendre raison de son style empoulé. Non-seulement elle a adopté beaucoup de mots et d'expréssions de celle des Arabes, mais encore elle est comme imprégnée de l'esprit oriental que ce peuple a naturalisé en Espagne. Il se trouve, cet esprit, dans toutes les productions de l'imagination espagnole, dans ses ouvrages de piété, dans ses comédies, dans ses romans. Il est peut-être une des principales causes de la lenteur des progrès de la saine philosophie, parce que portant tout au-delà du vrai, accumulant les images autour des idées les plus simples, caressant tout ce qui tient au merveilleux, il entoure de prestiges le sanctuaire de la vérité, et le rend pour ainsi dire inaccessible.

Mais cette fierté, qui serait noble si elle était plus modérée, cette gravité qui toujours impose, et quelquefois repousse, sont compensées par des qualités bien estimables, ou plutôt elles en sont la source. La fierté individuelle comme la nationale élève l'âme, la met en garde contre les bassesses; et tel est l'effet de la fierté espagnole. Il y a en Espagne comme ailleurs, des vices et des crimes; mais ils portent en général ce trait saillant du caractère national. Il est sensible jusque dans les cachots, jusque sous les haillons de la misère. Il balance même à un certain point le génie d'une langue essentiellement diffuse, où l'oreille semble se complaire

## DE L'ESPAGNE MODERNE. 289

complaire à entasser des mots sonores, où souvent l'abondance des paroles est prise pour l'abondance des idées. La fierté est ordinairement précise, elle dédaigne les détails, elle aime ces expressions énigmatiques par leur concision, qui laissent à penser et quelquefois à deviner. De la vient que ces mêmes Espagnols, qui, pour peu que leur imagination soitanimée, déploient tout le luxe de leur langue, ne sont plus que laconiques quand leur ame est calme. J'en pourrais citer cent traits, je n'en citerai que deux. J'ai à parler à un Espagnol d'une classe obscure, je le trouve chez lui caressant gravement un petit enfant. Je lui demande, êtes-vous le père de cet enfant? A sa place un Français m'eut répondu gaîment, verbeusement : qui, Monsieur, ou du moins je dois le croire, et m'en eut dit là dessus beaucoup plus que je n'en aurais voulu savoir. Le Castillan, sans se déranger, sans accueillir ma demande par un sourire, me répond froidement : il est né chez moi; et parle d'autre chose.

Autre exemple de laconisme. Un voyageur français rencontre en entrant en Castille un berger conduisant un troupeau de moutons. Curieux de connaître toutes les circonstances qui donnent à la laine ses

Tome II.

précieuses qualités, il accable le berger de questions. Il lui demande si son troupeau est du canton; quelle nourriture on lui donne; s'il voyage, d'où il vient, où il va, à quelle époque il se met en route; à quelle époque il revient, etc. Le berger, après l'avoir écouté froidement, lui répond: aqui nacen; aqui pacen; aqui mueren (1) et poursuit son chemin.

Cette gravité espagnole qui a passé en proverbe est cependant loin d'être ce qu'on la croit ordinairement. A la vérité, on trouve peu chez les Espagnols ce que nous appelons affabilité, prévenance. Ils ne vont point au-devant de vous ; ils vous attendent. Mais cette enveloppe sévère cache très - souvent une âme bonne et obligeante que vous retrouvez pour peu que vous la cherchiez. Étrangers aux vaines grimaces de la politesse française, les Espagnols sont économes de démonstrations. Leur sourire de bienveillance est rarement le masque de la duplicité, et leur cœur s'épanouit ordinairement en même temps que leurs traits. Combien de fois il m'est arrivé d'être long-temps repoussé par l'extérieur d'un espagnol, de vaincre

<sup>(2)</sup> Ici ils naissent, paissent et meurent.

enfin ma répugnance et de trouver en lui la complaisance, non en simagrées, mais en effets; l'obligeance, non pas celle qui promet, mais celle qui accorde. Il manque peutêtre aux Espagnols cette urbanité que donne une éducation rafinée, mais qui sert trèssouvent d'enveloppe à la fausseté et au dédain. Ils y suppléent par cette franchise peumaniérée, par cette bonhomie qui annonce la confiance et qui l'inspire. Leurs grands seigneurs n'ont pas de dignité, si nous appelons dignité cette hauteur qui est toujours circonspecte dans ses prévenances, de peur de provoquer la familiarité; qui se soucie peu qu'on l'aime pourvu qu'on la respecte. Ils ne marquent pas d'une manière choquante la distinction des classes et ne dédaignent pas de former des liaisons dans celles qu'ils regardent comme fort au-dessous de la leur. On ne voit plus parmi eux ces ducs d'Albe, ces don Louis de Haro, ce Pennaranda, dont les caractères déployés à la face de l'Europe, ont sans doute beaucoup contribué à y propager l'idée qu'on y a encore de la fierté impérieuse de la haute noblesse espagnole. Elle n'est pas du moins ce qu'elle était alors. Si quelques-uns de ses membres en ont conservé l'empreînte, c'est moins hauteur en eux que froideur, timidité, embarras.

Ce n'est pas cependant que les grands et ceux qui, sans l'être, se croient d'une caste aussi illustre, n'aient une haute idee de leur naissance et ne la manifestent dans l'occasion, à ceux surtout qui aspirent à passer pour leurs égaux. L'orgueil du tutoiement dont nous avons parlé plus haut en est une preuve de tous les jours, mais cette fierté est sans couleur auprès de leurs inférieurs qui briguent leurs bonnes grâces: elle s'éclipse tout-à-fait auprès du trône et de ses entours. C'est là que quelquefois leur dignité est ravalée jusqu'à la bassesse. Le despotisme, revêtu même des formes de la bonté, comme il l'a été constamment dans ce siècle, semble les accabler de son poids et presque les avilir. Placés sous ses yeux, ils y trouvent l'ennui et la servitude, et ils n'ont pas le courage d'aller chercher ailleurs la dissipation et l'indépendance. C'est encore plus d'eux que de ceux que nous avions autrefois que l'on pourrait dire: « Ils seraient, s'ils voulaient, » de petits souverains dans leurs terres. Ils » aiment mieux être valets à la cour. » Les exceptions sont rares, et par conséquent remarquées. Il en est cependant qui prouvent qu'ils sentent, sinon la dignité de leur être,

au moins celle de leur race. J'en ai vu quelque ques-uns s'exiler eux-mêmes pour quelque temps de la cour, et préférer les apparences de la disgrâce à la honte d'une lâche condescendance; d'autres se permettre des réparties assez fières. L'un d'eux, qui approchait le plus du monarque actuel, lorsqu'il était encore prince des Asturies, est d'une stature remarquable par son extrême petitesse. Le prince l'en plaisantait souvent. Un jour, fatigué de s'entendre sans cesse appeler petit, il répliqua avec une noblesse froide, qui fut reçue sans courroux. Señor, en mi casa me llaman grande. Seigneur, chez moi on m'appelle grand.

Les femmes de ces grands semblent avoir conservé plus qu'aucun d'entr'eux cette morgue qu'on attribue à la haute noblesse d'Espagne. Il est difficile d'être plus froid, plus grave, de paraître plus ennuyé que la plupart de ces grandes dames; j'aurais cinq ou six exceptions à citer. Je les tairai pour ne pas semer la zizanie dans la portion du beau sexe, qui est destinée à parer la cour.

An reste, cette gravité apparente cache très-souvent, et dans toutes les classes, une gaîté qui, pour éclater, ne demande que d'êtze provoquée. Je n'en alléguerai pas pour preuve les spectacles espagnols, où les bouffonneries sont si bien accueillies, puisqu'on a remarqué que le théâtre des nations gaies était plus sérieux que celui des nations graves; comme si l'âme se complaisait principalement dans les émotions qui la tirent de son état habituel.

Mais pour juger si les Espagnols sont enjoués, qu'on aille dans leurs cercles lorsqu'ils y sont à leur aise ; à leurs repas, avant même que les vapeurs des alimens et des vins aient mis les cerveaux en fermentation; qu'on assiste à leurs conversations pleines de saillies, de plaisanteries, de jeux de mots, tous enfans légitimes ou bâtards de la gaîté, et qu'on dise si elle y est moins franche, moins soutenue que dans nos cercles. On répliquera peut-être que cette gaîté est trop bruyante, qu'elle est d'un mauvais ton. Mais malheur à la délicatesse qui condamne à l'ennui. D'ailleurs, réprouvée ou non par le-bon ton, elle n'en existe pas moins, cette gaîté, en dépit du préjugé contraire.

Il en est à peu près de même de ce qu'on répète sans cesse sur les autres défauts des Espagnols. Si nous ne les avons pas tout-àfait absous de l'accusation de paresse, nous avons dit, nous répétons qu'elle tient à des

circonstances passagères, et qu'elle disparaîtra avec elles. En effet, quand on voit l'activité qui règne sur les côtes de la Catalogne, dans le royaume de Valence, dans les montagnes de la Biscaye, partout en un mot où l'industrie est encouragée, où les denrées ont un débouché assuré et facile, partout où l'activité a un véhicule et un but : lorsque d'un autre côté on observe la vie dure et laborieuse que mènent ces muletiers, ces charretiers qui se traînent courageusement sur les routes les plus escarpées; ces agriculteurs, qui dans les plaines de la Manche et de l'Andalousie, s'endurcissent aux travaux champêtres que la nature du sol, l'éloignement de leurs habitations, l'ardeur du plus brûlant climat de l'Europe, rendent si pénibles: lorsque l'on considère cette foule de Galiciens et d'Asturiens qui, comme nos Auvergnats et nos Limousins, vont chercher au loin la fatigue et des moyens lents de subsistance; lorsqu'on voit enfin cette paresse, tant reprochée aux Espagnols, se circonscrire dans les bornes des deux Castilles, c'est-à-dire, de la partie de l'Espagne la plus dépourvue de routes et de canaux, la plus éloignée de la mer, n'est-on pas en droit d'en conclure que ce vice n'est

ni un trait indélébile, ni un trait universel du caractère espagnol?

Il est un autre défaut qui a béaucoup d'affinité avec la paresse, qui du moins s'annonce par les mêmes symptômes, c'est la lenteur; et il serait plus difficile d'en absoudre les Espagnols. Les lumières, il faut en convenir, pénètrent chez eux lentement. Dans la politique, dans la guerre, dans les autres opérations du gouvernement, dans celles même du cours de la vie, quand les autres agissent, ils délibèrent encore. Méfians et circonspects ils gatent autant d'affaires par la lenteur qu'on en gâte ailleurs par la précipitation; ce qui est d'autant plus extraordinaire que leur imagination si vive semblerait devoir s'irriter des delais. Mais c'est que chez les nations, comme chez les individus, il n'y a pas une qualité qui ne soit modifiée par une qualité contraire, et que dans cette lutte le triomphe est toujours du côté où l'âme est poussée avec le plus de force par la circonstance du moment. Ainsi l'Espagnol, naturellement froid et refléchi, quand rien d'extraordinaire ne l'ément, s'enflamme jusqu'à l'enthousiasme quand la fierté, quand le ressentiment ou quelqu'une des passions qui composent son caractère est réveillée par

l'outrage ou la contrariété. Voilà pourquoi la nation la plus grave, la plus froide, la plus lente de l'Europe en apparence, devient une des plus violentes lorsque quelque circonstance lafait sortir de son calme habituel pour la remettre sous l'empire de son imagination. Les animaux les plus redoutables ne sont pas ceux qui s'agitent le plus. Voyez le lion: sa face est grave ainsi que sa démarche. Ses mouvemens ne sont point sans objet. Sa voix ne s'exale point en vains éclats. Tant qu'on respecte son inaction, il aime le silence et la paix. Le provoque-t-on? il secoue sa crignère, un feu sanglant anime ses yeux; il rugit sourdement, et l'on reconnaît le roi des animaux.

Je ne veux pas dire pour cela que l'Espagnol soit le roi de l'Europe, comme il eut jadis la prétention de l'être. Je veux dire seulement qu'il prouve, plus qu'aucun autre peuple du monde peut-être, que des qualités en apparence très-contraires peuvent se trouver réunies dans un caractère, la violence et la lenteur, la gravité froide et l'extrême irascibilité. Il porte ce melange dans deux des principales affections de son âme, la dévotion et le courage. Sous des formes également calmes, l'une va chez lui jusqu'au fanatisme, l'autre jusqu'à la fureur. Car je ne pallierai point ses excès souvent ridicules, quelquefois atroces, dans ce qu'il appelle son attachement à la religion, comme je n'atténuerai point les droits que son courage lui donne encore à l'estime. Il mérite d'être observé sous ces deux rapports avec quelque attention.

Oui, je l'avouerai, la nation espagnole, à quelques exceptions modernes près, tient toujours aux dévotes croyances, aux momeries religieuses, en un mot, est justement accusée de superstition. On peut même dire qu'en Espagne, dans l'acception la plus rigoureuse, cette sœur bâtarde de la religion défigurée, a été jusqu'à nos jours presque sans interruption, ou sur le trône ou tout auprès. Elle y resta constamment assise à côté du faible et valétudinaire Charles II. Elle y accompagna Philippe V, bon, vertueux, mais sans énergie; pieux avec sincérité, mais avec excès. Elle s'allia auprès de Ferdinand VI, avec le goût du faste et des plaisirs. Mais du moins, plus conséquente chez ces trois monarques et. chez leur successeur, que chez la plupart de leurs sujets, elle les mit à l'abri du désordre des mœurs; et elle explique le rare phé-

# DE L'ESPAGNE MODERNE. 299

nomène d'une succession de plusieurs souverains sans maîtresse.

Quant à Charles III, simple dans ses manières, exemplairement régulier dans sa vie privée, scrupuleusement probe, même dans ses relations de monarque, il paya jusqu'à sa mort, dans ses actions, comme dans ses discours, un tribut à la superstition.

Il appartenait surtout au fondateur d'un ordre qui porte le nom de Saint-Janvier, et qui a pour devise In sanguine fœdus, de croire à la liquéfaction du sang de ce bienheureux napolitain. Aussi ne manquait-il pas une occasion de manifester la foi aveugle qu'il avait vouée à ce prodige. Je lui ai entendu raconter que pendant qu'il régnait à Naples, le miracle fut interrompu tout à coup. Vainement on agitait la sainte fiole, la liqueur restait coagulée. On en cherche long-temps la cause, on la trouve enfin. Il faut se rappeler que cette fiole est déposée dans la chasse même du saint, mais à part et séparée d'elle par une cloison. C'est une tradition à Naples, que pour que la liquéfaction s'opère, il ne doit pas y avoir la moindre communication entre le corps de Saint-Janvier et son sang mira--culeux. On visite avec soin ce tombeau.

On y découvre une fente dans la cloison qui le sépare de la fiole. On se hâte de réparer cette légère avarie; et aussitôt le sang recouvre sa propriété. — Expliquera qui voudra cette merveille. Mais on ne peut s'empêcher d'y croire. Car comme a dit le bon Lafontaine, jamais un roi ne ment; et Charles III plus qu'un autre méritait cet éloge.

Ce prince se plaisait à raconter un évènement peut-être encore plus étrange. On se rappelle le danger qu'il courut en 1744, lorsqu'une armée autrichienne, commandée par le prince de Lobkowitz, allait à Naples pour détrôner don Carlos (c'était lui même), et le bonheur qu'il eut d'y échapper dans la journée de Veletri. Le succès de cette affaire dépendit, disait ce prince, d'une batterie heureusement placée à l'entrée d'une rue par laquelle devaient déboucher les Autrichiens qui le cherchaient. La batterie leur , en imposa tellement qu'ils prirent une autre route, et que la victoire leur échappa, ainsi que la proie qu'ils allaient saisir : à l'issue de la bataille, on voulut savoir quel était le serviteur adroit, fidèle, qui avait si bien placé ces canons protecteurs. On le chercha dans toute l'armee. On lui promit une ré-

### DE L'ESPAGNE MODERNE. 301

compense. Personne ne parut. Dès-lors don Carlos et ceux qui l'entouraient ne doutèrent plus que cette batterie n'eût été placée par la main de dieu même ; et Charles III a emporte cette croyance au tombeau.

Celle qu'il avait à l'immaculée Conception, a été consacrée par l'établissement d'un autre ordre auquel il en a donné le titre. Il a laissé pour héritage à son successeur ses vertus, sans oublier cette première des vertus théologales, qui semble un des attributs nécessaires du monarque appelé Catholique par excellence.

On pense bien que des rois aussi pieux ne doivent être entourés que de serviteurs, et doivent avoir beaucoup de sujets animés du même zèle pour la religion et pour tout ce qui y tient de près ou de loin : il faut rendre à la plupart des grands, des ministres, des généraux, la justice de dire qu'à cet égard ils se conforment à leurs augustes modèles. Il est peu de grands qui n'aient des reliques parmi les joyaux de leur famille, et qui n'aillent tous les matins porter une antienne à la vierge.

Jai entendu raconter au ministre Galvez ( qu'on ne pouvait assurément pas accuser d'avoir une tête faible ) qu'il avait été

témoin du fait suivant. Se trouvant à Séville, il avait eu le bonheur d'y voir le corps de Saint-Ferdinand. L'air de sérénité qui régnait encore dans ses traits inspirait une dévotion à laquelle il était impossible de se refuser. Un Anglais qui était parmi les spectateurs, qui auparavant tenait les propos les plus impies sur toutes les pratiques de la religion romaine, fut si ému à l'aspect vénérable du bienheureux, qu'il fondit en larmes au milieu de l'église, et devint, dès ce moment, catholique et dévot. - Le même ministre dit aussi un jour devant moi, qu'étant au Mexique, il y avait vu le premier évêque de Guadalaxara mort en odeur de sainteté. Son corps avait échappé à la corruption. Revêtu de ses habits pontificaux, il semblait goûter un paisible sommeil. On songeait alors à sa béatification; « et certes on avait, ajoutait-il, » des moyens bien efficaces pour y parve-» nir. Sa vie avait été un tissu de miracles. » Jugez-en ; avant d'être élevé à l'épiscopat » il était conseiller de l'audience de Gua-» dalaxara. On avait porté un procès cri-» minel pardevant ce tribunal. L'accusé » avait été jugé digne de mort, et toutes » les voix, celle même du futur évêque,

» avaient prononcé la sentence. Mais quand » on la présenta aux juges, le saint homme » refusa obstinément de la signer. On in- » siste. On lui demande la raison de cette » inconséquence. Il cède enfin et répond » que les évêques ne pouvaient pas signer » une sentence de mort. — Mais vous ne » l'êtes pas. — Je sens que je le suis. — On » crut son cerveau aliéné. On fut détrompé, » lorsque quelques mois après, on apprit » que, le jour même de son refus, le pape » l'avait nommé à l'évêché de Guada- » laxara. »

Veut-on d'autres preuves plus générales de la propension des Espagnols aux croyances superstitieuses? On se rappelle qu'en 1780 la marine espagnole éprouva un violent échec dans les parages de Cadix. Une de ses escadres fut surprise par Rodney, et malgré la bravoure de son général Langara, elle fut mise en déroute. Quatre de ses vaisseaux devinrent la proie des Anglais. Leurs noms étaient le Phænix, le Diligent, la Princesse, et le St.-Dominique. Tous ceux qui échappèrent portaient des noms de saints. On ne manqua pas d'en faire l'observation, et comme, par un hasard singulier, le St.-Dominique sauta en l'air au moment où il

allait être amariné; on dit que son patron avait mieux aimé le laisser périr que de le voir tomber entre les mains des hérétiques.

Je me garderai cependant bien de laisser croire que ces remarques aient été faites par les officiers de cette escadre. Ils ne ressemblent pas tous à leur amiral Barcelo, qui, avant commencé par être patron de barque, et ayant porté dans les plus hauts degrés de sa carrière la simplicité de son premier état,\* disait qu'il n'avait pas grand mérite à avoir du courage parce qu'il se regardait comme invulnérable; et qui, en montrant son scapulaire, assurait très - sérieusement qu'il avait vu plus d'un boulet venir droit à lui et se détourner à l'approche de ce talisman. Il est sans doute dans toutes les classes de la nation espagnole des gens crédules jusqu'à la plus ridicule superstition. Mais quelle est la nation ancienne ou moderne à qui on n'ait pas le même reproche à faire? Les Grecs, les Romains, leurs philosophes, leurs historiens, Plutarque, Tite-Live, Tacite, Socrate lui-même, nont-ils pas payé ce tribut à la faiblesse humaine? La tête de Pascal, une des plus saines que nous ayons à citer, en était-elle exempte? Racine n'a-t-il pas cru et raconté quelques-uns des miracles opérés

opérés à Port-Royal? Il est vrai que de nos jours la plupart des Espagnols sont dans ce genre, plus crédules qu'aucun autre peuple de l'Europe. Il en est toutefois, et j'en ai connu plusieurs, qui doivent à leur éducation, à leurs propres réflexions, à leurs voyages, des idées très-saines sur la religion, qui s'expriment même sur son compte avec une hardiesse dont s'honoreraient les philosophes du reste de l'Europe. J'ai vu jusqu'à des ecclésiastiques n'être pas éloignés de partager ces opinions anti-religieuses.

Mais dans les classes où l'éducation est négligée (et elles sont nombreuses), où l'on a peu de communication au dehors, peu de moyens de s'éclairer, la superstition et le fanatisme sont encore portés à un degré d'exaltation qu'on trouve à peine en Flandre et en Bavière; parce que la religion prenant partout la teinte du caractère, doit avoir des sectateurs ardens et exagérés chez une nation remarquable par la vivacité de son imagination et la violence de ses passions.

Ce mélange de force et de faiblesse produit de nos jours encore les effets les plus cruellement bizarres. Il y a à Madrid une église où pendant la semaine sainte, les fidèles les plus fervens se rassemblent dans un caveau obscur. De longs fouets leur sont distribués à la porte. Ils se mettent nus jusqu'aux hanches; et à un signal convenu, ils se flagellent avec assez de violence pour faire ruisseler leur sang. Le silence de cette barbare cérémonie n'est interrompu que par les soupirs du repentir qui se mêlent aux accens de leur douleur. La plupart font ainsi une trève passagère à leur vie licencieuse. Les malheureux! ils n'ont pour témoin de leur martyre volontaire que Dieu et leur conscience, et des le lendemain ils mentent à l'un et à l'autre. Ils ont le courage de se châtier; ils n'ont pas celui s'amender; et tout est en pure perte dans cette œuvre de la cruelle superstition.

On s'imagine bien que la capitale n'en a pas le privilége exclusit. Dans quelques provinces, le jour éclaire ces scènes de pieux scandales. Un homme très-digne de foi m'a assuré avoir été, il y a quelques années, dans une ville d'Estramadure témoin de la scène suivante. Il y connaissait une jeune femme de mœurs douces, d'un caractère aimable et jovial, ornée de tous les agrémens de son âge et de son sexe. Il va la voir un vendredi saint. Il la trouve portant un air de fête dans ses traits, dans toute sa per-

### DE L'ESPAGNE MODERNE. 307

sonne, et vêtue d'une robe éclatante de blancheur. Il lui demande la cause de cette parure extraordinaire dans un jour de deuil et de pénitence. Il va le savoir, lui répondelle. C'était le moment où les flagellans devaient passer dans son quartier. Elle les attendait avec impatience. Ils paraissent enfin. Elle s'approche de sa fenêtre qui était de plein-pied avec la rue et n'en était séparée que par des barreaux. Les flagellans s'arrêtent devant elle et se frappent. Elle est en un instant couverte des flots de sang qui jaillissent de leurs épaules. Elle semblait se délecter en voyant ses vêtemens trempés de cette affreuse rosée, et l'énigme de sa robe blanche fut expliquée pour le spectateur. Je supposerai; si l'on veut, que la galanterie jouait un rôle dans cette œuvre de pénitence; que l'amant de la jeune femme se trouvait parmi les acteurs. Mais la soène n'en paraîtrait-elle pas encore plus atrocement bizarre?

Voilà quelques échantillons de la dévotion espagnole. Elle n'est pas poussée dans tout le royaume à cet excès de démence. Les Espagnols éclairés, dont le nombre augmente tous les jours, gémissent de l'y voir encore si fortement enracinée. Dans ces derniers temps, sous le règne du pieux Charles III, on a tenté avec succès d'y faire quelques réformes salutaires.

On a supprimé, à Madrid même, un grand nombre de ces processions qui, sous le nom de rosarios, presque à toutes les heures du jour, croisaient la ville dans tous les sens pour aller d'une église à l'autre en psalmodiant des cantiques inintelligibles; cérémonies au moins inutiles aux yeux de la saine religion, et qui n'avaient d'autre effet que de fatiguer les passans, d'arracher l'artisan à son atelier, la mère de famille aux soins de son ménage.

On tient tête à la cour de Rome lorsqu'elle veut empiéter sur les droits de l'autorité temporelle.

o On ne regarde plus les biens du clergé comme inviolables.

On blâme sans ménagement les dérèglemens du bas clergé et des moines; et on a pris des moyens sévères pour les réprimer.

On sent même assez généralement que la régénération de l'Espagne tient à la diminution du nombre prodigieux des couvens.

Voilà les pas qu'on a faits en Espagne vers la raison pour épurer la religion.

# DE L'ESPAGNE MODERNE. 309

En revanche ( car j'ai promis de tout dire) on y a encore pour les ministres les plus obscurs de l'évangile un respect qui tient de la bassesse.

On en rencontre dans presque toutes les maisons, et on les y révère comme une égide contre la colère du ciel et même contre celle des hommes. Lorsque je passai à Valence en 1793, au moment où notre nation était un objet d'animosité, quelques françaises de ma connaissance ne durent leur sûreté qu'à la présence des prêtres qui accoururent à leur secours.

On se range à leur aspect, et on leur cède le haut du pavé; et souvent en les approchant, de quelque rang que l'on soit, on leur baise respectueusement la main.

Rencontre-t-on un prêtre à pied portant le viatique, on descend de sa voiture, on l'y fait entrer seul. On l'accompagne à la portière jusqu'à la maison du malade. On l'y attend; et quand ses fonctions sont finies on l'escorte encore jusqu'à l'église d'où il est sorti. Ce n'est qu'alors qu'on reprend la jouissance de sa voiture (1).

<sup>(1)</sup> Il m'est arrivé plus d'une fois de ne plus retrouver la mienne à la porte d'une maison où je m'étais

Le saint-sacrement est-il porté quelque part, une clochette avertit de son passage. Alors, toute affaire, tout colloque, tout plaisir est suspendu: et l'on s'agenouille jusqu'a ce qu'il soit passé. De la, plus d'une scène burlesque. Que de fois j'ai vu le spectacle interrompu tout à coup par le son de la sainte clochette! Spectateurs, acteurs, quelque fut leur costume, de Maures, de Juifs, d'anges, de diables même, tous sans exception, se tourner vers la porte de la rue, et rester un genou en terre tant que le son se faisait entendre.

A la porte des temples on voit encore tous les jours cette affiche bizarre: Oy se saca animas: aujourd'hui l'on tire des âmes du purgatoire.

arrêté quelque temps; et d'être obligé de m'informer auprès des voisins de la cause de cette disparution. J'apprenais ainsi que le vénérable s'en était emparé, en passant, et que je devais aller le rejoindre à la porte de tel malade, ou à celle de telle église. Les orthodoxes se félicitent plutôt qu'ils ne se plaignent de cette incommodité passagère. On sent qu'il ne doit point en être de même des esprits forts, ou des hérétiques, mais la prudence leur conseille de ne pas en témoigner de l'humeur.

Il n'est guère de cocher qui en montant sur son siége ne fasse le signe de la croix, et ne marmote quelques prières qui sont suivies de près de ces phrases énergiques avec lesquelles il anime l'ardeur de ses coursiers. Souvent son maître récite en même temps une antienne, presque toujours à la vierge, lors même qu'il va rendre quelque visite très-profane; des plaisans, dont je ne serai pas garant, prétendent même que s'il rencontre sur l'escalier un rival en froc, il lui demande d'avance l'absolution pour les péchés qu'à son grand regret il va commettre.

Le respect pour le frot en général est poussé si loin, qu'on lui attribue une vertu préservative, même au-delà de la vie. Aussi n'y a-t-il rien de si commun que de voir les morts ensevelis en robe de moines, et conduits ainsi à leur dernière demeure à visage découvert, comme c'est la coutume dans presque toute l'Espagne. L'habit de Franciscain est l'objet d'une prédilection marquée pour la dévotion des défunts. Les couvens de cet ordre ont un magasin ( et des tailleurs sans doute ) spécialement consacrés à cette garderobe posthume. Il se fait de ces vêtemens un tel-débit, qu'un étranger qui était depuis quelques mois à Madrid, sans s'être informé de

ce singulier usage, et ne voyant enterrer que des Franciscains, m'exprima son étonnement sur le nombre prodigieux que cette ville en renfermait, et me demanda sérieusement si leur communauté, quelque nombreuse qu'elle fût, ne serait pas entièrement emportée par cette violente épidémie.

De même que le froc accompagne les Espagnols au tombeau, de même il en saisit quelques-uns au sortir du berceau. Il n'est par rare de rencontrer de petits moines de quatre à cinq ans polissonnant dans la rue-Quelquefois les parens dont ils expient ainsi le vœu bizarre se permettent de déployer sous cette sainte robe la sévérité paternelle. C'est peut-être le seul outrage que le froc reçoive en Espagne; et ces innocentes créatures y sont peut-être les seuls moines soumis aux austérités de la pénitence.

On exige encore de tous les fidèles, nationaux ou étrangers supposés catholiques, des billets de confession qui prouvent qu'ils ont observé les préceptes de l'église pendant la quinzaine de Pâques; mesure au reste bien oiseuse puisqu'il est si facile de se les procurer sans avoir rempli la formalité qu'ils attestent; puisqu'on les négocie comme des effets sur la place; puisque les prostituées (qui ont de nombreuses relations) ont presque toujours à revendre de ces billets au porteur, qu'elles ont obtenues gratis, et l'on devine bien à quel titre.

Un des gestes les plus familiers aux Espagnols de presque toutes les classes, c'est le signe de la croix. Il est surtout une de leurs manières d'exprimer leur étonnement au récit de quelque chose d'extraordinaire, en prononçant le nom de Jésus. A chaque éclair ils répètent le signe du salut, et ils le figurent même avec le pouce sur la bouche pendant qu'ils baillent; chacun de leur pas est, pour ainsi dire, marqué par une simagrée de dévotion.

Entre-t-on dans une maison, sous peine de passer pour impie, ou, ce qui serait pire encore, pour hérétique, on débute par ces paroles: ave maria purissima; à quoi on ne manque pas de recevoir pour réponse, sin peccado concebida.

Chaque année on affiche encore aux portes des églises l'index, ou la liste des livres nationaux, mais surtout étrangers, dont le Saint-Office a jugé à propos d'interdire la lecture, sous peine d'excommunication.

Enfin ce tribunal, secrettement apprécié par quelques sages, est encore en honneur auprès d'une grande partie de la nation. Il a encore ses redoutables formes, ses familliers, jusque dans les classes les plus élevées, et quelquefois ses victimes, etc. etc. etc.

Soyons vrais, au risque de blesser ces amours propres trop chatouilleux qui ne veulent que des éloges sans restriction, on ne dit donc rien de calomnieux quand on affirme que l'Espagne est encore, à beaucoup d'égards, la patrie des momeries, le pays du fanatisme et de la superstition.

### CHAPITRE XI.

Suite du portrait des Espagnols. Leur courage. Restes de barbarie. Patience. Sobriété. Portrait des femmes. Dissolution des mœurs, et ses causes.

Nous venons de voir l'influence du caractère et de l'éducation des Espagnols modernes sur leur dévotion. Voyons comment elle modifie leur courage.

Les causes qui le tenaient autrefois dans une activité continuelle ont disparu. Depuis long-temps ils n'ont plus dans le voisinage des Maures, l'aliment qui le nourrissait sans cesse, et les motifs de haine, de jalousie et de fanatisme qui augmentaient son intensité. S'il ne paraît plus être au degré de fermentation où il était alors, s'il semble assoupi, il peut se réveiller; il se réveille en effet au moindre signal. Ces accès d'une fureur qu'on appelait sainte, sont devenus infiniment plus rares. Le temps où elle se ranimait au seul nom des infidèles, le siècle des Pizarres

et des Almagro est passé pour les Espagnols. L'intolérance religieuse, si elle n'est pas tout-à-fait corrigée chez eux, a du moins, depuis quelque temps, des formes ridicules plus que des formes atroces; et dans leurs guerres contre les Musulmans, ils combattent moins les ennemis de leur religion que les ennemis de leur patrie.

Ils commencent même à sentir que la religion peut permettre à la politique de traiter comme des voisins utiles ceux en qui on n'avait vu que des ennemis irréconciliables. C'sst qu'en Espagne comme ailleurs, le progrès, quoique lent, des lumières et de la philosophie, a sensiblement adouci les mœurs. Les traces de l'ancienne barbarie disparaissent successivement.

Autrefois les assassinats étaient encore plus communs en Espagne qu'à présent. Tout homme qui jouait un rôle dans son canton, avait des assassins à ses gages. On les louait dans le royaume de Valence, comme on prétend qu'on louait il n'y a pas long-temps, des témoins dans quelques-unes de nos provinces. Cet usage affreux tenait surtout à l'espèce d'armes dont on était muni. C'était un poignard triangulaire qui, caché sous le manteau, en sortait pour servir le premier

étaient bien plus dangereux que ceux de l'épée qu'on ne peut employer à la dérobée et dont le maniement demande quelque d'extérité, plus dangereux même que le poignard ordinaire, connu sous le nom de rejon. L'usage de ces armes perfides n'est pas encore entièrement aboli, et justifie une des inculpations dont on continue à noircir les Espagnols.

- Il est difficile de corriger les mœurs d'un peuple, et même ses manières, par des moyens violens et subits. Sous les yeux de Charles III, le ministre Squilaci en fit, comme on sait; il y a trente-sept ans, la fâcheuse expérience. Les longs manteaux et les chapeaux rabattus ( sombreros chambregos), costume sous lequel on aurait eu de la peine à reconnaître son meilleur ami, favorisaient tous les désordres, ceux surtout, qui compromettent la sûreté des citoyens. Pour les proscrire de Madrid il recourut à des lois coërcitives, même à des voies de fait. Ses satellites apostés dans les carrefours, et pourvus de ciseaux, rognaient publiquement les manteaux qui dépassaient la longueur prescrite. Il crut qu'il trouverait les Castillans aussi dociles que Pierre - le-

Grand avait trouvé les Russes; lui étranger, lui ministre d'un souverain qui avait passé une partie de sa vie hors d'Espagne. Qu'arriva-t-il? Le peuple se mutina. Le roi eut peur. Le ministre fut sacrifié. Le costume, si brusquement attaqué, lui survécut en partie; mais des moyens plus lents et plus doux, l'exemple de la cour et de ceux qui y tiennent, l'activité d'une police vigilante en ont beaucoup modifié les inconvéniens. Ces chapeaux rabattus, qui encourageaient l'insolence et le crime en garantissant l'impunité, ont tout-à-fait disparu de la capitale; et le manteau, vêtement très-commode pour ceux qui savent s'en servir; ne favorise plus que la paresse.

Quant à l'usage du fatal poignard, il subsiste encore en quelques parties de l'Espagne, mais seulement dans les classes inférieures du peuple. Il est encore des bravaches qui en font un épouvantail pour les faibles, et des hommes violens pour lesquels il est un instrument rapide de vengeance. Les ecclésiastiques ont employé leur ministère de charité et de paix, pour y faire renoncer leurs ouailles. Le dernier archevêque de Grenade, en particulier, s'était servi avec succès de la voie de la prédication. Mais ces moyens n'ont pas été partout aussi efficaces. Le royaume de Valence, ce pays favorisé du ciel, où il semblerait que la beauté du climat et les richesses de la nature devraient n'exciter que des passions douces, est souillé par des meurtres fréquens. Une des prérogatives de la couronne est que tous les ans le roi peut faire grâce à un des criminels condamnés à mort, pour peu que son crime puisse avoir au moins un côté excusable. On a remarqué récemment que sept ans de suite, sur la liste présentée au roi par l'audience de Valence, il ne s'est pas trouvé un seul condamné dont le cas pût paraître graciable; tant les crimes à punir portaient le caractère de l'atrocité réfléchie.

Les poignards et les assassinats sont encore assez communs en Andalousie. On y éprouve combien l'influence du climat est puissante quand elle n'est pas contrebalancée par des remèdes moraux. Pendant l'été, certain vent d'est ( nommé vent de médine ) y cause une sorte de frénésie qui rend ces excès beaucoup plus fréquens qu'à aucune autre époque de l'année.

Mais que la face physique de l'Espagne se renouvelle; que des canaux, que des routes circulent à travers plusieurs de ses

cantons, jusqu'à présent presqu'inaccessibles; que des communications plus faciles rendent la surveillance des agens du gouvernement plus active et plus inévitable; que les progrès de l'agriculture, de l'industrie et du commerce donnent des occupations à l'oisiveté malfaisante; c'est-à-dire, en un mot, que le plan du gouvernement actuel continue à s'exécuter, et l'on verra, à cet égard comme aux autres, l'influence du climat céder à ces causes puissantes.

Les révolutions qui se sont opérées depuis soixante ans dans les mœurs justifient ce pronostic. C'est seulement dans le siècle qui vient de finir que deux usages, qu'avaient dû proscrire depuis long-temps la raison et l'humanité, ont commencé à devenir moins communs, l'un est la Randalla, l'autre les Podreades,

La Rondalla est une espèce de défi que se donnent deux troupes de musiciens. Sans autre motif que de faire preuve de bravoure, elles se présentent l'une à l'autre avec des armes à feu et des épées; d'abord de chaque côté on tire son coup de fusil, puis on en vient aux armes blanches. Croira-t-on que cet usage subsiste encore en Navarre et en Arragon, et qu'un pareil défi eut lieu

DE L'ESPAGNE MODERNE. 321

au mois d'août 1792, entre deux paroisses extérieures de la ville de Saragosse.

L'usage des *Pedreades* n'a disparu que depuis peu. C'était aussi une sorte de combat entre deux troupes de gens armés de frondes, qui s'attaquaient et s'accablaient de pierres.

De pareilles mœurs semblent accuser également, et ceux qui les conservent et le gouvernement qui les tolère. Il est cependant des gens raisonnables d'ailleurs qui regrettent de semblables institutions, qui prétendent que, si elles prouvent un peu de barbarie, elles prouvent aussi le courage et le nourrissent? Les amateurs de paradoxes, vont jusqu'à regretter la révolution que l'ouvrage de Cervantes a opérée dans les mœurs espagnoles, en jetant un ridicule ineffacable sur ces aventuriers pleins de folie, mais de bravoure, mais de générosité, qui allaient au-devant des périls, qui offraient gratuitement le secours de leurs bras aux faibles, aux malheureux, aux belles. En vain leur objecte-t-on que le ministère importun des chevaliers errans est au moins inutile dans les pays où la charité et la police veillent à l'assistance de ces trois classes d'êtres intéressans. Ils répliquent.

Tome II.

« Oui, quand on est isolé, ou sans voisins » inquiets, on peut en polissant, en rafinant » ses mœurs, se livrer avec sécurité à tous » les mouvemens de la douce humanité, à » la jouissance tranquille des arts et des » plaisirs; mais si l'on est destiné à braver » la fureur des élémens et la mort dans les » combats, n'est-ce pas un présent inesti-» mable qu'une éducation qui familiarise » de bonne heure avec les dangers et avec » la douleur? Resterait-elle long-temps libre » du joug d'un despote, indépendante de » ses voisins, la nation dont tous les indi-» vidus auraient renoncé aux manœuvres » militaires, pour les féeries de l'opéra; au » pugilat, pour le menuet. Elle verrait peut-» être sa population et son opulence s'é-» tendre à l'infini au sein des arts paisibles. » Elle pourrait lever et soudoyer les armées » innombrables et brillantes de Xerxès et » de Darius; mais aurait-elle des Léo-» nidas et des Miltiades? »

Quoiqu'il en soit, nous pouvons encore citer comme une preuve de la révolution moderne qui s'est opérée dans les mœurs des Espagnols, la rareté des combats singuliers. Autrefois le point d'honneur chatouilleux à l'excès, amenait parmi eux des duels fréquens. Il suffit, pour s'en convaincre, de lire leurs comédies et leurs romans. A présent leur courage, plus tranquille, peut encore servir en temps de guerre à la défense de la patrie, sans troubler son repos pendant la paix; et durant près de dix ans de séjour en Espagne, on ne m'a pas cité un véritable duel. A peine ai-je entendu parler de quelques rencontres.

En revanche, les Espagnols ont conservé jusqu'à nos jours plusieurs de leurs antiques vertus, et nommément la patience et la sobriété. L'une les rend constans dans leurs entreprises, infatigables dans leurs travaux; l'autre les met à l'abri de ces excès trop communs dans le reste de l'Europe. Sans vouloir en diminuer le prix, je dirai qu'elle tient en grande partie à leur constitution physique et à la qualité de leurs alimens. Leurs corps robustes et nerveux, desséchés et endurcis par l'activité d'un climat brûlant, supportent mieux la privation et la surabondance de la nourriture. La chair des animaux, au moins dans les provinces méditerranées de l'Espagne, contient, sous un même volume, plus d'élémens nutritifs qu'ailleurs. Leurs légumes moins spongieux que dans le pays où l'eau contribue plus

que le soleil à leur développement, sont d'une substance plus nourrissante. Les étrangers qui s'établissent à Madrid ne tardent pas à s'en apercevoir; et s'ils se livrent à l'appétit qu'ils peuvent y avoir apporté, une maladie endémique qu'on nomme entripado, espèce de colique que les seuls médecins du pays savent traiter, les avertit douloureusement qu'ils ont changé de nourriture et de climat.

Quant aux boissons énivrantes, la sobriété des Espagnols tient aussi en grande partie à la nature qui, employant constamment des moyens proportionnés à son but, leur a donné une constitution analogue à la force des vins que produit leur sol, tandis que les étrangers ne se permettent pas impunément d'en boire avec excès. J'en ai vu des exemples frappans et répétés. J'ai vu, en moins de six ans, périr misérablement sept à huit des domestiques que l'ambassadeur Montmorin avait amenés, et qui usaient du vin de la Manche comme ils auraient usé des vins légers de France. Ils étaient dans un enivrement presque continuel et dépérissaient à vue d'œil. Les Espagnols, qui suivent le même régime, n'éprouvent pas les mêmes inconvéniens. Il

#### DE L'ESPAGNE MODERNE. 325

n'est rien de si rare que d'en voir pris de vin (1); et quand on rencontre dans les rues un soldat ivre, on peut parier dix contre un que c'est un étranger, et vingt que c'est un suisse.

Remarquons à cette occasion que la sobriété paraît être l'apanage des habitans du midi, comme l'intempérance de celui des peuples septentrionaux. Remarquons aussi que ceux qui se livrent le plus aux excès de la boisson sont ceux qui ne recueillent pas sur leur sol les liqueurs qui les enivrent; comme si la nature, qui avait mis à portée d'eux les moyens de se nourrir et de s'abreuver, et leur avait donné des organes adaptés à l'usage de ces moyens, voulait les punir d'aller chercher au loin des alimens, et des boissons qu'elle avait creés pour d'autres. Ce vœu, sans doute, est souvent trompé par

<sup>(1)</sup> Je le soutiens encore, quoiqu'en ait dit un Allemand, qui a voyagé plus récemment que moi en Espagne, et qui prétend y avoir rencontré beaucoup d'ivrognes. Un Espagnol me disait dernièrement, au sujet de cette inculpation, elle vient d'un allemand, cela s'explique; il veut grossir pour se sauver le nombre des coupables. Je n'adopte pas cette récrimination, mais je persiste dans mon avis.

d'autres circonstances; mais il est facile à un œil attentif d'en trouver la trace.

Les Espagnols me pardonneront de ne regarder que comme une vertu de climat cette vertu qui lui est unanimement accordée, la sobriété. N'est-ce pas les assimiler aux autres nations, et même à tous les individus de l'espèce humaine, qui doivent également leurs qualités à leur éducation, à leur état, à l'habitude, à l'exemple, à mille autres causes qui sont hors d'eux-mêmes? Et n'est-ce pas encore un grand mérite de ne pas résister à ces influences bienfaisantes?

Les Espagnols peuvent du moins se vanter d'avoir triomphé de celles qui les portaient à certains excès auxquels elles auraient pu servir d'excuse. J'ai surtout en vue un goût dépravé, réprouvé par la nature, injurieux au beau sexe, et trop commun parmi les peuples du midi. Il est absolument inconnu en Espagne. La jalousie, cet autre outrage fait au sexe, objet de nos hommages, semble aussi dépendre de l'influence d'un chimat qui communique son ardeur aux sens et à l'imagination. Cette passion odieuse, jadis offensante dans ses soupçons, injurieuse et cruelle dans ses précautions, implacable dans ses ressentimens, est fort atténuée chez les Espares

gnols modernes. Si en Espagne les amans sont exigeans, ombrageux, tourmentans par leurs soupçons, atroces quelquefois dans leurs vengeances, il n'est pas de pays en Europe qui compte moins de maris jaloux. Les femmes, que jadis on dérobait aux regards, qu'on pouvait à peine entrevoir à travers les interstices de ces fenêtres qui doivent sans doute leur nom au vil sentiment qui les inventa, les femmes jouissent d'une entière liberté. Leurs voiles (mantillas\*), seule trace de leur ancienne servitude, ne servent plus qu'à mettre leurs attraits à l'abri du soleil, et qu'à les rendre plus piquans. Tissus d'abord par la jalousie, ils mentent aujourd'hui à leur vocation. La coquetterie en a fait une de ses parures les plus séduisantes; et en favorisant le mystère ils assurent l'im+ punité aux larcins de l'amour. Ces amans qui, sous le balcon de leur maîtresse invisible, soupiraient sans espoir leur douloureux martyr, et n'avaient que leur guittare pour témoin et pour interprète, ont été relégués dans les comédies et les romans. Les conquêtes sont devenues moins pénibles et mains lentes ; les époux sont devenus plus traitables, les femmes plus accessibles.

Les femmes! A ce mot qui ne se sent pas

ému d'un tendre intérêt? Qui n'est pas disposé au pardon pour leurs caprices, à la
soumission pour leurs rigueurs, à l'indulgence pour leurs faiblesses? Vous tous, étrangers surtout, qui avez soupiré aux pieds
d'une espagnole, en pensant à vos chaînes,
n'éprouvez - vous pas tous ces sentimens?
Essaierai-je d'ébaucher une faible esquisse
de l'objet de vos adorations, de vous retracer
vos plaisirs? Ou s'ils vous ont été ravis par
l'absence, par le temps, par l'inconstance qui
renchérit quelquefois sur la rapidité de son
cours, essaierai-je du moins de mêler quelque douceur à l'amertume de vos regrets?

Les femmes de chaque pays ont des charmes particuliers qui les caractérisent. On est attiré, en Angleterre, par l'élégance de leur taille, la modestie de leur maintien, en Allemagne par leurs lèvres de rose et la douceur de leur sourire; en France par cette gaîté aimable qui anime tous leurs traits. Le charme qu'on éprouve à l'approche d'une belle Espagnole a quelque chose de décevant qui échappe à l'analyse. Sa coquetterie est plus franche et moins apprêtée que celle des autres femmes. Elle se soucie moins de plaire à tout le monde. Elle pèse les suffrages beau coup plus qu'elle ne les compte; et un seul

# DE L'ESPAGNE MODERNE. 329

lui suffit quand elle a fait son choix. Ou si elle ne néglige pas les succès, du moins elle dédaigne les minauderies. Elle doit peu aux secours de la toilette. Le teint d'une Espagnole ne se pare jamais d'un éclat emprunté. L'art ne supplée point au coloris que lui a refusé la nature en la soumettant à l'influence d'une zône brûlante. Mais par combien d'agrémens elle est dédommagée d'un peude pâleur! Où trouve-t-on des tailles plus sveltes que la sienne, plus de souplesse dans les mouvemens, plus de finesse dans les traits, plus de légèreté dans la démarche? Grave, et même un peu triste au premier aspect, si elle ouvre sur vous ses grands yeux noirs pleins d'expressions, si elle accompagne ce regard d'un sourire, l'insensibilité même tombe à ses genoux. Mais si la froideur de son accueil ne vous ôte pas le courage de lui adresser des vœux, elle est aussi décidée, aussi mortifiante dans son dédain qu'elle est séduisante en vous permettant d'espérer. Dans ce dernier cas elle ne vous laisse pas pressentir de longues rigueurs: mais auprès d'elle la persévérance doit survivre au bonheur, et l'on ne peut appliquer à l'amour espagnol ce vers d'une idyle connue:

Nourri par l'espérance il meurt par les plaisirs.

La persévérance en est un sans doute auprès d'une espagnole, mais elle est aussi un devoir rigoureux et très - assujétissant. L'amour, lors même qu'il est heureux, veut qu'on lui appartienne exclusivement. L'homme enrôlé sous ses drapeaux lui doit le sacrifice de toutes ses affections; de tous ses goûts, de tous ses momens. Il est condamné, non pas à la langueur, mais à l'oisiveté. Ces mortels fortunés que les femmes espagnoles daignent subjuguer, et qu'on nomme cortejos, sont moins désintéressés, mais ne sont pas moins assidus que les cigisbés d'Italie. Ils doivent faire preuve de dévouement, à toutes les heures du jour accompagner leur bien-aimée à la promenade, au spectacle, et jusqu'au confessional. Plus d'un orage trouble cependant la sérénité de cette union. Le plus léger incident y porte les allarmes. Une distraction passagère y est punie comme une infidélité. On dirait qu'en Espagne la jalousie a déserté l'hymen pour se réfugier dans le sein de l'amour, et qu'elle appartient plus particulièrement à celui des deux sexes qui semblerait plus fait pour l'inspirer que pour l'éprouver.

Tranchons le mot. Les chaînes d'une belle

espagnole sont moins douces à supporter que difficiles à éviter. Ses caprices, dignes enfans d'une imagination vive, sont quelquefois étourdis et brusques. Mais ce qu'il n'est pas facile de concilier avec ces fantaisies fugitives, c'est la constance de la plupart des femmes espagnoles dans leurs attachemens. L'enivrement qu'elles causent et qu'elles éprouvent, bien différent de toutes les situations extrêmes qui durent pen, se prolonge souvent fort au-delà du terme ordinaire; et j'ai vu, dans ce pays des passions ardentes, plus d'un amour mourir de vieillesse. Ne pourrait-on pas expliquer cette apparente inconséquence par un scrupule religieux, assurément trèsmal entendu, comme ils le sont presque tous? La conscience d'une femme espagnole, assez complaisante pour lui permettre un seul choix dont son devoir murmure, serait-elle cependant effrayée d'une succession d'infidélités? A la première, trouverait-elle une excuse dans sa fragilité, dans ce vœu irrésistible du cœur, qui l'entraîne vers le seul objet destiné par la nature à la fixer? Aux suivantes, le péché reprendrait-il toute sa laideur? Autre énigme à expliquer dans les femmes espagnoles.

Elles concilient le dérèglement des mœurs avec l'observation minutieuse des devoirs religieux. Dans bien des pays ces excès se succèdent alternativement. En Espagne, ils sont simultanés; et même chez les hommes aussi-bien que chez les femmes. Dans cet accouplement de choses si incohérentes, ils semblent avoir pour but, moins de prévenir le scandale ou de faire prendre le change sur leur conduite, que d'établir une sorte de compensation entre les fautes et les mérites.

Que d'hommes j'ai connus en Espagne qui fréquentaient les temples avec une assiduité que les vrais chrétiens même ne regardent pas comme une obligation rigoureuse; qui étaient fidèles aux lois de l'église sur les abstinences; qui rendaient à ses ministres des hommages presqu'avilissans, et qui pourtant vivaient dans le désordre!

Combien de femmes, livrées à un attachement réprouvé par leur devoir, s'entourent de reliques et de scapulaires, se lient par des vœux fort indifférens en eux-mêmes, et les remplissent avec scrupule!

Je crois les hypocrites, les vrais tartuffes fort rares en Espagne; mais cette association bizarre de certains désordres aux pratiques superstitieuses y est plus commune qu'ail-



leurs. Faut-il en accuser le défaut de lumières ou la criminelle complaisance des directeurs de conscience, qui prodiguent l'indulgence dont ils onf besoin pour eux-mêmes? Ou bien le climat, qui doit aussi servir d'excuse à quelques vices, commande-t-il trop impérieusement certaines faiblesses pour que des consciences, scrupuleuses à d'autres égards, en soient effrayées?

Chercher à expliquer la dissolution des mœurs c'est en faire l'aveu. Oui, la dépravation dans ce genre est poussée en Espagne jusqu'au scandale ; et souvent le sexe destiné par la nature à attendre le plaisir le provoque avec effronterie. Il n'est pas rare d'y recevoir par écrit l'expression des désirs qu'on a inspirés à son insu, et la licence n'est pas corrigée par les affreux résultats qui l'expient. Cet horrible présent que le nouveau monde a fait à l'ancien est devenu en Espagne le patrimoine de familles entières, et on s'en aperçoit à la dégénération d'un grand nombre de ces races qu'on appelle illustres. Ce fléau avec lequel la nation semble s'être apprivoisée est de l'activité la plus dangereuse sur ceux qui sont nés sous un autre climat : et si mille agrémens attirent auprès des beautés que je me plais à célébrer, il explique, il

excuse la salutaire terreur avec laquelle plus d'un étranger prudent cherche à échapper à leur joug.

Cette dépravation n'est cependant pas aussi générale que les libertins, toujours exagérés dans leurs indiscrétions, se plaisent à le répandre ; il y a à Mdrid même, des ménages exemplaires, des époux fidèles, des femmes qui seraient citées partout comme des modèles de retenue et de décence. Les filles, quoiqu'en général peu réservées dans leur maintien, accordent beaucoup moins que leur extérieur ne promet, et il est fort rare qu'elles anticipent sur les droits du mariage. Si les occasions d'acheter des plaisirs aussi honteux que faciles sont fréquentes pour ceux qui les cherchent, du moins la prostitution n'a ni la même publicité ni la même impudence que dans d'autre pays. La police, en proscrivant sévèrement ses scandaleux entrepôts, la force à se cacher, la poursuit quelquefois dans ses repaires secrets. Et ce qu'il y a de singulier dans un pays où la dissolution est d'ailleurs si commune, dans un pays où il y a tant de riches oisifs, on chercherait vainement une de ces courtisanes qui, autre part, étalent effrontément le somptueux salaire de leur lubricité. Parmi ces grandsperDE L'ESPAGNE MODERNE. 335 sonnages qui ailleurs font trophée de la corruption que soudoie leur opulence, une sorte de pudeur préside encore aux dérèglemens; et le mystère embellit jusqu'aux amours les plus honteux.

L'austérité de tous les rois de la nouvelle dynastie peut seule rendre raison de cette singularité moderne. A leur cour il a bien fallu voiler des faiblesses qu'ils n'excusaient pas par leur exemple: les laisser soupconner eût été une grande imprudence : les afficher, le comble de la témérité. Charles III était même dans ce genre d'une sévérité presque tyrannique. J'ai vu un des personnages les plus éminens de sa cour dénoncer à ce prince son propre fils qui s'était laissé séduire par une très-jolie comédienne, et obtenir de lui que l'amant serait enfermé dans un châteaufort et la maîtresse dans une maison de correction; mais tous les jeunes seigneurs de la cour d'Espagne n'ont pas des pères aussi rigoureux; et toutes les actrices n'expient pas ainsi les passions qu'elles inspirent.

Je dois encore ajouter à l'honneur du beau sexe espagnole que les femmes bannissent de leur société ces familiarités qui sont regardées comme indifférentes chez les nations, où les sens moins prompts à s'enflammer

trahissent moins subitement leur désordre; et que cette méfiance d'elles-mêmes est au moins un hommage que leur faiblesse rend à la pudeur; que, par exemple, elles ne laisseraient pas prendre en public le baiser le plus chaste, et que ceux que plusieurs de nos comédies offrent sans conséquence aux yeux des spectateurs sont séverement bannis du théâtre espagnol (1).

<sup>(1)</sup> Je remarquai, il y a quelques années, sur un des théâtres de la capitale, un trait minutieux, trivial même, que j'ose à peine reléguer dans une note, mais qui peint bien cette délicatesse excessive, bizarrement alliée à des mœurs souvent grossières et quelquesois dégoutantes. Il n'y a pas un voyageur qui en traversant l'Espagne, la Castille surtout, n'ait observé ces groupes de gens du peuple, qui, assis au soleil, se délassent de leur paresse en se débarrassant de leur vermine. Entre amants de cette classe, c'est une galanterie dont de part et d'autre on sent tout le prix. Cela posé, notre petit opéra du Tonnelier, ayant été traduit en espagnol, le scrupuleux traducteur n'aurait pas osé hasarder le baiser furtif qui en fait le dénouement. Mais qu'y a-t-il substitué? Dans la scène décisive, pendant que le maître Tonnelier est occupé dans l'intérieur de son cuvier, le compagnon entre à la dérobée et s'assied par terre entre les jambes de l'ingénue Fanchette, qui, de ses doigts délicats, nettoie la tête du fortuné rival. C'est dans la situation de cette

## DE L'ESPAGNE MODERNE. 337

Mais pourvu qu'on ne les approche pas de trop près, elles souffrent, elles provoquent quelquefois ces agaceries dont ailleurs la décence s'effarouche. Equivoques, tableaux d'un pinceau peu délicat, obsénités même, elles pardonnent facilement tous les jeux de l'esprit, toutes les indiscrétions de la langue. J'en ai vu accueillir, se permettre même des propos que des hommes peu scrupuleux auraient réservés pour leurs orgies, chanter des couplets d'une indécence révoltante. J'ai été plus d'une fois étonné des récits plus que graveleux de certaines femmes de bonne compagnie. J'en ai entendu quelques - unes raconter avec complaisance et sans le moindre voile les plus secrets détails de leurs séances amoureuses et s'étonner de l'embarras que leur récit causait à leurs auditeurs.

Ces traits seuls, que je n'aurai pas l'injustice de mettre sur le compte de tout le beau sexe espagnol, ne suffiraient cependant pas pour prouver la dépravation des mœurs en Espagne. Les femmes qui permettent ou

touchante familiarité, pendant que les deux amans se donnent ce gage non équivoque de leur tendresse mutuelle, qu'ils sont surpris par le vieux jaloux.

se permettent les propos libres n'en sont pas plus séduisantes assurément, mais aussi n'en sont pas plus faciles à séduire. On a d'ailleurs observé qu'une nation qui n'est pas encore tout-à-fait policée, peut fort bien, sans être corrompue, avoir dans son langage une sorte de naïveté qui rende ses expressions peu chastes; et je serais tenté de croire que ces formes choquantes pour la décence des autres peuples disparaîtraient par une civilisation plus rafinée, par plus de précautions dans l'éducation des jeunes personnes. Mais qu'attendre d'elles lorsqu'on les voit abandonnées presque exclusivement à la tutelle des domestiques, même dans les maisons les plus distinguées? Peuvent-elles conserver long-temps dans leur imagination et dans leur langage cette pureté virginale, le principal charme de leur sexe, lorsque dès l'âge le plus tendre elles se familiarisent avec les grossiers propos que leur présence ne peut réprimer ; lorsqu'elles voient applaudir les plaisanteries indécentes qu'on hasarde sur le théâtre ; lors surtout que l'amour, qui occupe toutes les heures de leurs mères, laisse à peine quelques minutes à la vigilance; lorsqu'enfin l'ignorance et l'oisiveté abandonnent aux

comédies et aux romans le soin de former leur cœur et de parer leur esprit? Futures mères de famille, que vous entendez mal, ou plutôt qu'on entend mal vos intérêts! Le goût de l'occupation, quelques soins donnés au développement de ces dispositions que le ciel vous prodigua, feraient de vous les plus fortunées comme les plus séduisantes des créatures. On vous néglige, on vous livre à vous-mêmes et à vos entours corrupteurs. L'ennui et les désordres vous attendent. Vous allez pour votre malheur et notre désespoir tromper le vœu de la nature!

On connaîtrait imparfaitement le caractère et les mœurs d'un peuple, si on ne le voyait que dans ses relations sérieuses et sous l'empire de ses passions. Il se print encore mieux dans ses fêtes, dans ses jeux, dans ses goûts. Nous allons essayer de peindre les Espagnols sous ces différens rapports.

## CHAPITRE XII.

Mœurs et usages des Espagnols. Leurs danses. Leurs jeux. Leurs plaisirs. Leurs repas. Leurs goûts.

Rien ne contraste plus avec la prétendue gravité des Espagnols que leur danse favorite, le fandango, danse vraiment nationale, pleine d'expression, dont les étrangers un peu scrupuleux se scandalisent d'abord, mais sont bientôt enivrés eux-mêmes.

Aussitôt qu'on joue le fandango dans un bal, tous les visages s'animent, et les assistans même que leur âge ou leur état condamnent le plus à l'immobilité, ont bien de la peine à ne pas entrer en cadence. On a imaginé un apologue assez ingénieux pour donner une idée de son charme irrésistible.

On raconte que la cour de Rome, scandalisée qu'un pays renommé pour la pureté de sa foi, n'eût pas proscrit depuis longtemps cette dause profane, résolut d'en prononcer la condamnation solennelle. Un consistoire s'assemble; le procès du fandango s'entame dans les règles. Sa sentence allait être foudroyée, lorsqu'un des juges. observe judicieusement qu'on ne doit pas condamner un accusé sans le voir et l'entendre. L'observation est acqueillie. On fait. paraître devant elle un couple espagnol. qui au son des instrumens déploie toutes les grâces du fandango. La sévérité des juges ne tient pas à cette épreuve; peu à peu leurs faces austères' s'épanouissent ; ils se lèvent, leurs genoux et leurs bras retrouvent leur ancienne souplesse. La salle du consistoire est transformée en salle de danse, et le fandango est absous.

Après un pareil triomphe, on sent qu'il doit se rire des réclamations de la décence; aussi son règne paraît-il solidement établi. Il change cependant de caractère suivant les lieux où il est admis. Le peuple le demande souvent sur le théâtre; il termine presque toujours les bals particuliers. Alors il se borne à indiquer légèrement l'intention; mais dans les autres circonstances où un petit nombre de spectateurs en gaîté semble dispenser des scrupules, cette intention est si prononcée, que la volupté assiége

l'âme par tous ses organes; son aiguillon. fait alors palpiter le cœur du modeste jouvenceau et ranime les sens émoussés du vieillard. Le fandango ne se danse qu'entre deux personnes, qui jamais ne se touchent, même de la main ; mais en les voyant s'agacer, s'éloigner tour à tour et se rapprocher; en voyant comment la danseuse, au moment où sa langueur annonce une prochaine défaite, se ranime tout à coup pour échapper à son vainqueur; comment celui-ci la poursuit, est poursuivi à son tour; comment les différentes émotions qu'ils éprouvent sont exprimées par leurs regards, leurs gestes, leurs attitudes, on ne peut s'empêcher d'observer, en rougissant, que ces scènes sont aux véritables combats de Cythère, ce que sont nos évolutions militaires en temps de paix, au véritable déploiement de l'art de la guerre.

Il est en Espagne une danse plus voluptueuse encore, s'il est possible, que le fandango, mais elle appartient plutôt aux provinces qu'à la capitale, c'est le volero. L'Andalousie surtout paraît être sa véritable patrie; comme il paraît inventé particulièrement pour les Andaloux des deux sexes, un reste de décence l'a banni presque généra; DE L'ESPAGNE MODERNE. 343 lement des bals particuliers, mais on le danse assez souvent sur le théâtre (1).

(1) Un voyageur allemand, qui a publié nouvellement un petit ouvrage sur l'Espagne, dans lequel il préteud modestement n'avoir fait que glauer après moi, et où l'on trouve plusieurs tableaux, dont le coloris est très-vif, et qui, pourtant, sont assez ressemblans, M. Fischer, décrit ainsi le volero, qu'il a vu danser sur le théâtre de Cadix.

« Le speciacle est terminé; la scène se changé en » un beau sallon. L'orchestre recommence à jouer : on

» entend, le son des castagnettes, et des deux côtés

» du théâtre s'élancent un danseur et une danseuse,

» tous deux dans le costume andaloux, qui appartient

» à la danse; ils volent à la rencontre l'un de l'autre,

» comme s'ils se sussent cherchés. Le danseur tend .

» ses bras amoureux vers la danseuse, qui va s'aban-

» donner à ses embrassemens: mais tout à coup elle

» se tourne et lui échappe. Le danseur, à demi cour-

» roucé, se venge en s'éloignant à son tour. L'orchestre

» fait une pause, le couple s'arrête comme irrésolu,

» la musique bientôt les remet en mouvement.

» Dès lors le danseur exprime ses désirs avec un » surcroit de vivacité. La danseuse semble plus em-

» pressée à y répondre. Une langueur plus voluptueuse

» se peint dans ses yeux; son sein palpite avec plus

» de violence, ses bras s'étendent vers l'objet qui la

» sollicite: mais un nouvel accès de tristesse la lui

» dérobe une seconde fois; une nouvelle pause les

» ranime l'un et l'autre.

Une troisième danse qui appartient aux Espagnols, est celle des seguidillas. Elle se figure à huit comme nos contredanses; à chaque coin les quatre couples retracent aussi, mais en passant, les principaux traits du fandango. C'est là qu'une espagnole, habillée suivant son costume, accompagnant les instrumens avec des castagnettes, et marquant du talon la mesure avec une

Une description aussi animée est plutôt une apologie qu'une satyre: elle ne manque pas cependant d'exactitude. Il y a quelques années qu'on a vu danser le volero à Paris; mais la décence en avait adouci les couleurs, et le plaisir n'a pas désiré qu'elles fussent plus vives.

<sup>»</sup> Les sons de l'orchestre s'élèvent et se pressent : la

<sup>»</sup> musique a pris des ailes pour suivre leurs pas. Plein

<sup>»</sup> de désirs, le danseur s'élance encore au-devant de

<sup>»</sup> la danseuse. Un même sentiment la rapproche de

<sup>»</sup> lui. Ils se dévorent des yeux; leurs lèvres vont

<sup>»</sup> s'entr'ouvrir, elle est encore faiblement retenue par

<sup>»</sup> un reste de pudeur.

<sup>»</sup> Le fracas de la musique redouble, et avec lui la

<sup>»</sup> vivacité de leurs mouvemens. Une espèce de vertige,

<sup>»</sup> l'ivresse de la volupté, semblent les avoir subjugués

<sup>»</sup> l'un et l'autre : tous leurs muscles appellent et

<sup>»</sup> expriment le plaisir; leurs regards se confondent.

<sup>»</sup> Tout à coup la musique s'arrête, les danseurs s'éva-

<sup>»</sup> nouissent pour ainsi dire dans une douce langueur:

<sup>»</sup> le rideau tombe et les spectateurs s'éveillent.

rare précision, devient un des objets les plus séduisans dont l'amour puisse se servir pour étendre son empire.

Les bals particuliers sont assez fréquens dans toute l'Espagne. Ils ont une sorte de président qui, sous le nom de bastonero, veille à ce que le bon ordre règne au milieu des plaisirs. C'est lui surtout qui est chargé de faire danser des menuets à chacun des acteurs, et d'assortir les couples de façon à faire autant d'heureux et aussi peu de mécontens qu'il est possible.

Quant aux bals public et aux mascarades, ils sont défendus dans toute l'Espagne depuis le règne de Philippe V. M. d'Aranda avait essayé de les faire revivre à Madrid; mais ils n'y ont pas survécu à son administration.

Le peuple a quelques jeux particuliers qui se ressentent un peu de la gravité qu'on prête à toute la nation. L'un est une faible et triste image de ceux qui tenaient la force et l'adresse des anciens dans une continuelle activité. Il consiste à lancer d'un bras vigoureux une barre de fer à une certaine distance, et pour cela se nomme el juego de la barra.

Un autre jeu, chéri du peuple, mais plus insipide encore, est connu en Italie comme

en Espagne. Plusieurs hommes assis et réunis en cercle lèvent chacun à leur tour deux, quatre, six, dix doigts, et nomment rapidement et à haute voix le nombre exact des doigts levés.

Les gens qu'on appelle de bonne compagnie se procurent des récréations d'un autre genre. Dans les cercles où l'oisiveté les rassemble ils ont pour principaux délassemens, comme ailleurs, les jeux de cartes, l'hombre surtout qui vient originairement d'Espagne comme l'annonce son nom, mais auxquels ils ont donné celui de trissillo, et une espèce de billard qu'ils appellent juego de trucos.

En général, ils s' réunissent peu pour se donner à manger. Les plaisirs innocens et sains de la campagne leur s ont à peu près inconnus. La chasse même, du moins aux environs de la capitale, a peu d'amateurs parmi eux. Le monarque et sa famille semblent en avoir le privilége exclusif. La vie des champs ne paraît avoir aucun attrait pour les Espagnols. Il serait facile de compter leurs maisons de campagne. De tant de particuliers opulens qui habitent Madrid, il n'y en a peut-être pas dix qui en aient une. Quant à ces châteaux si nombreux en France, en Angleterre, en Allemagne, qui contri-

buent tant à l'embellissement des environs de leurs villes principales, et où leurs habitans passent au moins la belle satson, il y en a si peu à l'entour de Madrid et dans le reste de la Péninsule, que bien des voyageurs ont cru que c'était de là que venait cette expression: bâtir des châteaux en Espagne, pour dire habiter le pays des chimères; opinion très-erronée, puisque les anciens châteaux, ruinés à la vérité pour la plupart, abondent dans presque toutes les provinces.

C'est donc dans l'intérieur des villes que les riches citoyens du royaume concentrent tous leurs plaisirs. La musique est un de ceux pour lesquels les Espagnols ont le plus de goût. Cet art est même cultivé par eux avec succès; non que leur musique nationale ait fait de grands progrès. Si elle a un caractère particulier, ce n'est guère que dans de pétits airs détachés qu'ils nomment tonadillas et seguidillas; productions quelquefois agréables, mais dont les modulations peu variées prouvent que l'art de la composition est chez eux encore dans son enfance. Ils rendent en revanche une justice éclatante aux chefsd'œuvres' de l'Allemagne et de l'Italie, qui toujours sont accueillis dans leurs fréquens

concerts. Ils ont beaucoup d'amateurs, mais peu de compositeurs qui méritent d'être cités. Un poëte de Madrid, don Thomas Iriarte, mort depuis peu à la fleur de son âge, donna il y a plus de vingt-cinq ans, un poëme sur la musique, où la sécheresse du genre didactique est rachetée par quelques épisodes ingénieux et une imagination assez brillante. Les connaisseurs prétendent que le caractère de la musique espagnole surtout y est tracé de main de maître.

Ce n'est pas seulement pour les bals particuliers et les concerts que les Espagnols se rassemblent. Ils ont encore pour point de réunion leurs Tertulias et leurs Refrescos. Les Tertulias sont des assemblées fort semblables aux nôtres, où il regne peut-être plus de liberté, mais où l'ennui vient souvent s'établir comme au sein de nos cercles. Les femmes en général cherchent peu à se réunir; chacune d'elles aspire à être le centre d'une Tertulia; et ce sont sans doute ces prétentions exclusives qui bannissent encore des sociétés espagnoles, ce que nous appelons la galanterie française. Les femmes y sont aimées, adorées même, comme ailleurs; mais quand elles n'inspirent pas un sentiment vif, on n'a guère pour elles ces égards que

notre urbanité prodigue indistinctement là tous les individus de ce sexe aimable. Ce n'est pas que les Espagnols n'aient aussi leur galanterie. Ses traits subtils et empoulés sont même semés avec profusion dans leurs romans et dans leurs comédies; mais à des yeux étrangers, elle parait exagérée dans ses tournures, grimacée dans ses démonstrations; elle n'a pas ces formes faciles, ces expressions élégantes auxquelles ceux mêmes qui nous jalousent, sont convenus de reconnaître la galanterie française. Chez nous une jolie femme dont nous ne sommes pas épris n'est qu'une aimable créature qui attend, mais n'exige pas les hommages, qui les reçoit en souriant. Chez les Espagnols, si elle sait se faire respecter, c'est une divinité qu'on ne peut pour ainsi dire aborder qu'un genou en terre. D'ingénieux couplets en vaudeville suffisent à l'une. Il faut à l'autre les sublimes accens de la cadence de l'Ode.

Les Refrescos, inventés par le luxe et la friandise, ne contribuent pas plus que les Tertulias à multiplier en Espagne les rapports entre les deux sexes. Dans le cours de l'année ce ne sont que de légers goûters qu'on offre aux personnes dont on reçoit la visite, et qui sont comme le prélude des Ter-

tulias; mais dans les occasions solennelles, lorsqu'il s'agit de célébrer une noce, un baptême, l'anniversaire du maître de la maison, la Refresco est une affaire importante et très-dispendieuse. On y invite toutes ses connaissances. A mesure qu'elles arrivent, les hommes se séparent des femmes. Celles-ci vont s'asseoir dans une chambre particulière, et l'étiquette veut qu'elles restent entr'elles jusqu'à ce que tout le monde soit assemblé. La maîtresse de la maison les attend sur un canapé, à une place marquée de son sallon, que dans les mœurs anciennes qui subsistent encore en partie, on appelait l'Estrado, et au-dessus de laquelle est ordinairement suspendue une image de la Vierge. A l'apparition du Refresco, la conversation s'anime et les deux sexes se rapprochent. D'abord ce sont de grands verres d'eau qu'on porte à la ronde, et dans lesquels on fait dissoudre de petits pains de sucre de forme quarrée, et de substance très - spongieuse, qu'on appelle azucar esponjado ou rosado; viennent ensuite ces tasses de chocolat, aliment favori des Espagnols à deux époques de chaque jour, et qu'on croit si bienfaisant ou du moins si innocent qu'on ne le refuse pas même aux moribonds. Après le chocolat,

arrivent, avec une extrême abondance, les sucreries, les friandises de toutes les formes et de toutes les couleurs. Non-seulement on s'en rassasie sur le lieu même, mais on en remplit de grands cornets de papier, ses chapeaux, et jusqu'à ses mouchoirs. L'étranger admis pour la première fois à ces espèces de repas où les liqueurs enivrantes sont seules épargnées, cherche la nation sobre et ne la trouve pas.

Le bal ou des parties de jeu suivent ordinairement ces refrescos; mais il est fort rare que la fête se termine par un souper, C'est un repas qui est toujours très-frugal chez les Espagnols, et pour lequel ils ne se rassemblent presque jamais. Leur cuisine, telle qu'ils l'ont reçue de leurs ayeux, est du goût de fort peu de monde. Leur palais savoure les forts assaisonnemens. Le poivre, le piment, le jus de tomates, ou pommes d'amour, le safran, colorent ou infectent presque tous leurs mets. Un seul a trouvé grâce auprès des étrangers; c'est celui qu'en Espagne on appelle olla podrida, et qui est une espèce de pot-pourri de toutes sortes de viandes cuites ensemble. Au reste, la cuisine espagnole n'existe guère sans mélange que dans les familles obscures attachées aux anciens

usages. Presque partout elle s'est mrriée à la nôtre, et dans beaucoup de maisons celleci l'a entièrement supplantée.

C'est ainsi que partout on nous imite, même en nous ridiculisant. Nos modes, par exemple, ont pénétré en Espagne comme ailleurs. Nos vêtemens sont venus s'établir sous le manteau espagnol. Le voile n'est plus porté exclusivement que par les femmes du peuple. Pour les autres, il ne sert plus qu'à cacher le désordre de leur toilette quand elles sortent à pied. A cela près, leurs coiffures et tout leur ajustement sont soumis au sceptre de la mode française. Les fabricans espagnols s'ingénient pour servir le goût dominant, pour le suivre dans ses rapides variations, sans avoir besoin du secours de nos manufactures. Mais ils sont encore loin de ce but. Les grandes villes et la cour même en font l'aveu tacite, en recourant directement à Paris et à Lyon, comme aux vraies sources de la mode. A cet égard, comme à beaucoup d'autres, les Espagnols, qui affectent le bon ton, rendent justice à la supériorité de quelques nations étrangères, et prennent d'elles des leçons d'élégance dans plus d'un genre. Leurs tables sont servies à la française. Ils ont des cuisiniers

cuisiniers, des valets-de-chambre français. Nos marchandes de mode sont chargées de parer leurs femmes, et forment des écoles de bon goût pour de jeunes espagnoles qui espèrent pouvoir remplacer bientôt leurs institutrices. Les équipages massifs et d'une coupe antique, disparaissent peu à peu, et font place aux voitures à l'anglaise et à la française, qui depuis plusieurs années se fabriquent à Madrid même et dans les autres grandes villes. Le luxe des attelages de chevaux a fait aussi depuis peu de rapides progrès parmi les Espagnols. Ils ne négligent rien pour attirer à eux nos artisans, nos fabricans, nos artistes.

Ces hommages ne se bornent pas aux objets de pure frivolité; ils s'étendent à presque toutes les branches de la littérature française et anglaise. Les Espagnols traduisent la plupart des livres de ces deux nations, ouvrages relatifs à la morale, aux arts, à l'histoire, romans même, livres de piété surtout, ceux en un mot auxquels l'orthodoxie n'a point de reproches à faire. Il n'y a guère que nos ouvrages de poésie qui soient à peu près sans mérite à leurs yeux. Leur imagination hardie jusqu'à l'extravagance, trouve nos conceptions froides

Tome II

et timides. Accoutumés à l'exagération et à la redondance, ils ne peuvent apprécier le mérite de la justesse et de la précision. Les fines nuances du tableau de nos ridicules et de nos mœurs échappent à leurs yeux trop exercés sur des carricatures; et quant aux formes de notre style, leur oreille, gâtée par la brillante prosodie de leurs phrases cadencées, ne peut trouver de grâce à des mots souvent sourds, qui parlent plus à l'âme qu'aux sens; et la rondeur de nos élégantes périodes est perdue pour eux.

Une des grandes causes qui empêcheront la réforme de leur littérature, c'est que les modèles qu'ils admirent encore, et qu'ils s'effecent d'imiter, sont distingués par ce mauvais goût qui infectait alors toutes les nations de l'Europe, auquel nos premiers littérateurs ont payé un ample tribut, mais sur les débris duquel se sont élevés les chefsd'œuvres du siècle de Louis XIV, qui ont fixé le sort de notre langue d'une manière irrévocable. Si notre littérature en était restée au siècle des Ronsart, des Marot, des Benserade, des Voiture, des Balzac, etc. leurs défectuosités mêmes nous serviraient encore de modèles. Ce qui aurait pu nous arriver, si les lettres en France n'avaient

pas été perfectionnées par un concours de circonstances, est arrivé aux Espagnols. Depuis leurs Calderon , Lope-de-Vega , Quevedo, Rebolledo, etc. etc. pleins d'une imagination brillante, féconde, mais désordonnée, aucun auteur n'a paru en Espagne doué de ces qualités éblouissantes, et en même temps de cette sagacité qui en dirige l'emploi. Les lettres ; depuis plus d'un siècle, en sont au même point. Ces hommes de génie, souvent bizarres dans leurs conceptions, sont restés les modèles du beau; et leur exemple, sans produire rien de comparable à ce qu'on admire avec raison en eux, a servi et sert encore d'excuse à tous les écarts du bel esprit, à tous les mouvemens gigantesques d'une fausse éloquence. C'est au théâtre espagnol surtout que ces reproches doivent être appliqués.

#### CHAPITRE XIII.

Du Théâtre Espagnol. Des Comédies anciennes et modernes. Défense du Théâtre Espagnol et critique du nôtre. Versification Espagnole. Acteurs. Petites pièces modernes. Majos et Gitanos.

On commettrait cependant une injustice, si on appréciait tout-à-fait le théâtre espagnol d'après les critiques de Boileau.

Sans doute on y voit encore des pièces où la loi des trois unités est outrageusement violée; mais dans beaucoup elle ne l'est pas d'une manière assez choquante pour nuire à l'intérêt. Les Espagnols mêmes passent condamnation sur la plupart de leurs comédies héroïques, où des princes et des princesses se rassemblent de tous les coins de l'Europe, sans motif comme sans vraisemblance, sont tour à tour agens ou jouets des aventures les plus incroyables, et finissent par verser inutilement leur sang sans avoir fait verser une seule larme. Quoique plu-

## DE L'ESPAGNE MODERNE. 357

sieurs de ces drames brillent quelquefois de beautés originales; quoiqu'ils prouvent tous le talent rare de former une intrigue compliquée, et d'en trouver le dénouement dans les fils même qui ont servi à la former, ce n'est pas sur eux que les Espagnols fondent la gloire très-contestée de leur théâtre. Mais il en est qu'ils proposent avec raison à l'admiration même des étrangers; ce sont leurs pièces de caractères, qui, sans avoir la même sagesse de conduite que nos chefsd'œuvres', ni le même choix sévère d'idées et d'expressions, sont presque toujours attachantes par le fond, fidelles dans la plupart de leurs portraits, et prouvent dans leurs auteurs une rare fécondité d'imagination. Ce sont surtout les pièces que les Espagnols nomment de capa y espada, qui offrent une peinture si exacte de leurs anciennes mœurs, que c'est là surtout qu'il faut les étudier. Là, sont retracés avec les couleurs les plus vives cette générosité qui les caractérise encore; ces élans de patriotisme et de zèle religieux qui les ont rendus autrefois capables des plus grands efforts; ces saillies d'orgueil national que la pompe du style fait pardonner et presque admirer; cette irritabilité sur les objets chatouilleux de

l'amour et de l'honneur, qui jadis multipliait les duels en Espagne; ces sacrifices, ces dévouemens de l'amour qui espère; ces angoisses de l'amour malheureux, ces ruses de l'amour contrarié. Tel est le tableau que présentent les comédies que les Espagnols affectionneut encore autant que lorsqu'elles parurent. Leurs auteurs, parmi lesquels les plus distingués sont Lope de Vega, Roxas, Solis, Moreto, Arellano, et surtout l'immortel Calderon de la Barca, ont tellement consacré ce genre par leurs succès, que des auteurs plus modernes, comme Zamora, Cañizares, qui ont écrit au commencement de ce siècle, n'ont pas osé frayer une autre route.

Le théâtre espagnol a cependant éprouvé dans ces dernières années quelques heureux changemens. La véritable tragédie, sans alliage indigne de sa noblesse; y a été long-temps tout-à fait inconnue. Mais depuis peu de temps on y a représenté quelques-uns de nos chefs-d'œuvres littéralement traduits, comme Andromaque, Zaïre; et des auteurs modernes ont même risqué des tragédies originales, telles que Rachel, dont l'auteur, don Vicente de la Huerta, est mort depuis peu. Le Drame sérieux a aussi pris sa place

sur le répertoire des comédiens espagnols. Ils n'ont pas déplu en faisant paraître sur leur scène le Déserteur de Mercier, Eugénie, etc. Enfin, ce que nous appelous la comédie noble, a cessé de leur être tout-à-fait étrangère. Ils ont représenté par exemple, le Misantrope, de Molière; et leurs tentatives ont été accueillies. Quelques auteurs nationaux ont même hasardé récemment des comédies de ce genre. Don Thomas Iriarte, a donné avec succès el Señorito Mimado (l'enfant , gâté ), la Senorita mal criada ( la demoiselle mal élevée ), Moratin, jeune poëte dont la littérature moderne d'Espagne s'honore, et que la cour a fait voyager pendant quelques années dans les principales villes de l'Europe pour y recueillir les vrais moyens de réformer le théâtre national, Moratin a donné une pièce dans le même goût, intitulée. El viejo y la niña (le vieillard et la petite fille , qui a eu beaucoup de succès dans la capitale et qui a mérité à son auteur une pension considérable; ce dont il y a fort peu d'exemples modernes, et ce qui a excité la jalousie de quelques-uns et l'étonnement de tout le monde. Comella, autre jeune poëte, a aussi donné quelques pièces agréables, une entr'autres, dont l'objet est de jeter du ridicule sur son concurrent, car le genus irritabile vatum est de tous les pays.

Mais ces heureux essais n'ont pas suffi pour déraciner le mauvais goût contre lequel s'élèvent avec force, depuis quelque temps, les Espagnols qui ne connaissent d'autre théâtre que le leur, et la plupart de leurs gens de lettres. Croira-t-on cependant, qu'il en est parmi ceux-ci plusieurs qui défendent le théâtre espagnol avec chaleur; quelques-uns même qui nous rendent avec usure les graves reproches que toute l'Europe est en posses-sion de lui faire?

En 1749, don Blas Nasure, bibliothécaire du roi d'Espagne, ayant fait imprimer les comédies de *Cervantes*, s'exprimait ainsi dans le discours placé à la tête de ce recueil.

« Nous pouvons assurer, sans craindre de

- » tomber dans le défaut qu'on reproche à » notre nation de s'estimer beaucoup elle-
- » même et de mépriser les autres, que nous
- » meme et de mepriser les autres, que nous » avons un plus grand nombre de comédies
- » parfaites et conformes aux règles de
- » l'art, que les Français, les Anglais et
- » les Italiens pris ensemble. »

Beaucoup plus récemment, en 1791, don Pascal Rodriguez de Arellano proposa, par souscription, un ouvrage intitulé: Thea-

tro antiguo Espagnol arreglado à los mas principales preceptos del arte dramatica, dans lequel il promet divers drames ou comédies de Calderon, de Lope de Vega, Solis, Moreto, Roxas, Hoz, Tyrso, ou les trois unités sont observées; qui sont purgés du style affecté et hyperbolique, des vaines subtilités, du mélange des personnages héroïques et nobles, avec les personnages grossiers et ridicules, de l'inégalité des caractères, de quelques épisodes peu décens et de quelques quolibets. Il se proposait de faire ainsi la plus solide apologie de sa nation dans cette branche de sa littérature, et de conserver à ces ouvrages, malgré tant de suppressions et de corrections, leur force, leur grâce et leur style original. C'est aux Espagnols sévères à juger s'il a tenu parole.

Mais ce qui surprendra un peu davantage, au moins les lecteurs français, un espaguol moderne, la Huerta, mort depuis peu académicien de la langue espagnole, s'est exprimé ainsi sur notre talent poétique et dramatique, dans le discours préliminaire de son théâtre espagnol.

« Une seule des étincelles du feu qui brille » dans ce poëme divin (la Pharsale), suffi-» rait pour échauffer et vivifier toutes les » muses débiles et agonissantes de la

» France, sans en excepter les Limosines,

» qui se trouvant placées plus près de l'Es-

» pagne, ont peut-être, par cette raison,

» ressenti une faible influence de l'enthou-

» siasme et de la verve poétique qui carac-

» térise notre nation.

» Comment est-il possible, poursuit-il,

» que ce feu divin anime les esprits de gens

» nés et élevés dans des terres marécageuses,

» dépourvues de soufre, de sels et de subs-

» tances, et si peu favorisées par la cha-

» leur que leurs fruits muriraient à peine, si

» l'industrie n'avait soin de les placer de

» manière qu'ils puissent recevoir en plein

» les rayons du soleil. De lá dérive natu-

» rellement cette médiocrité qu'on observe

dans une grande partie de leurs ouvrages.

ans une grande partie de leurs ouvrages.

» Les Français ne passeront jamais en poésie

» et en éloquence cette mesure et cette cor-

» rection qui sont le propre des esprits faibles

» et sans vigueur. De là naît aussi l'étonne-

» met que leur cause la grande sublimité

» des productions espagnoles, dont les

» défauts, s'il y en a, sont très-faciles à

» corriger.

» Le grand Corneille ne fut regardé » comme tel par ses compatriotes qu'après » avoir mal imité une composition au-des-» sous du médiocre, d'un de nos plus faibles poëtes. » (Voilà à quoi M. de la Huerta réduit tout le mérite du Cid.)

« L'Athalie de Racine passe pour sa meil» leure pièce; mais elle offre la plus grande
» preuve de l'impuissance. » ( J'ai la bonne
foi de ne pas traduire par imbécillité le
mot espagnol, imbécilidad) « du génie de
» son auteur; puisque sans faire mention
» du nombre extraordinaire des acteurs,
» des lévites et des troupes, ressource com» mune à ceux qui ne sont pas capables de
» soutenir l'intrigue et le mouvement d'une
» action, sans blesser la vraisemblance, la
» régularité affectée et l'hellénisme même
» par lesquels il parvient à suppléer au
» défaut de génie, prouvent assez que la
» pièce n'aurait pas dû sortir du collége
» auquel elle était destinée.

» auquel elle était destinée.
» D'après cela, peut-on trouver étrange
» que ce héros de la poésie française, après
» avoir employé trois ans à la composition
» de sa Phèdre, ait fini par estropier le rôle
» d'Hypolite. Cette tragédie entière offre des
» défauts considérables; et le moindre n'est
» pas le choix d'une action aussi abominable
» aux yeux même les moins scrupuleux et

» les moins délicats. Je m'étais formé, à la

» seule lecture, une bien basse idée de la

» Phèdre; mais après avoir assisté à Paris,

» à la représentation de cette pièce, dans

» laquelle mademoiselle Duménil, actrice

» célèbre, remplissait le rôle de Phèdre, je fus

» tellement scandalisé de voir la décence et

» la maisamble de l'on la décence et

» la vraisemblance si outrageusement sacri-

» fiées dans sa déclamation, que je me pro-

» sai bien de n'y plus retourner. » Quelle punition pour l'auteur et pour l'actrice!

Don Juan Cadahalso (Espagnol d'ailleurs fort éclairé, que j'ai connu dans mon premier voyage) avait déjà fait en partie l'éloge du stlye de la Phèdre, lorsque, parlant du fameux récit de Théramène, il s'exprime ainsi: Il y a dans cette Phèdre un récit pompeux et empoulé de la même nature que ceux qu'on critique tant dans nos pauvres auteurs du siècle dernier. -Pour appuyer cette assertion, il traduit litéralement ce récit afin de faire connaître aux admirateurs du théâtre français que lorsque ses auteurs se proposent d'imiter notre sublime, ils doivent ou nous traduire, ou rester dans une infériorité ridicule et honteuse, qu'eux seuls ne connaissent pas. Telle est la sublimité de

Racine, ce génie supérieur à tous les dramatiques espagnols, selon l'opinion des Français, etc.

La Huerta ne traitait pas Molière moins rigoureusement que nos deux grands tragiques. Dans une note qui précède el castigo de la miseria, un des prétendus chefsd'œuvres espagnols qu'il a réimprimés, il s'élève contre ceux qui prétendent que cette pièce finit au second acte. Il ajoute: « Il est bien étonnant que ceux qui repren-» nent ce défaut tolèrent et admirent la » fameuse comédie du Tartuffe, de laquelle » on pourrait retrancher presque tout le » premier et le second acte et le cinquième » en entier. Cette célèbre comédie finit d'ail-» leurs comme un de nos Intermes, et leur » ressemble beaucoup à l'exception des in-» décences qu'elle contient. » Nous verrons plus bas ce que c'est que ces Intermes, et si ce rapprochement fait beaucoup d'honneur à la sagacité de M. de la Huerta.

C'est, au reste, aux étrangers qui connaissent la scène espagnole à décider si l'aveuglement où la mauvaise foi a dicté les jugemens de cet impitoyable censeur. Mais sans vouloir lui rendre injure pour injure, nous nous bornerons à dire que tous ceux

qui ont une apparence de goût, tant en Espagne qu'au dehors, conviennent que toutes les pièces espagnoles, à quelques exceptions modernes près, sont pleines des plus choquantes défectuosités. Les incidens y sont entassés sans vraisemblance, les disparates y fourmillent; tous les genres y sont confondus. Elles associent de misérables parades à des tableaux touchans et quelquefois terribles: sans cesse un bouffon sous le nom de gracioso, souvent plaisant, plus souvent insipide, y distrait l'attention par ses grossières facéties. Les amans y sont diffus et bayards. Ils font acheter un trait de sensibilité ou de délicatesse par de froides et longues dissertations sur la métaphysique de l'amour. Il n'est presque pas une de ces comédies qui ne contienne quelques récits ou relaciones semblables, si l'on veut en convenir avec M. de la Huerta, au récit de Théramène, parce que, comme lui, ils sont longs et déplacés, mais qui surtout sont choquans par leurs digressions, leurs comparaisons gigantesques, par les plus étranges abus de l'esprif. D'un autre côté, l'intrigue est si embrouillée, qu'il n'est guère de pièces espagnoles auxquelles on ne puisse appliquer ces vers de Boileau :

Et qui, débrouillant mal une pénible intrigue, D'un divertissement me fait une faitgue.

Cette fatigue, cependant, paraît n'être pas sentie par les auditeurs espagnols, par ceux même dont l'esprit est le moins cultivé. Soit qu'ils doivent à la nature cette aptitude à suivre le fil des intrigues les plus compliquées, soit qu'elle soit en eux le résultat de l'habitude, il est certain qu'ils ont à cet égard, sur les autres nations, sur les Français surtout, un avantage très-marqué. Voilà pourquoi il faudrait beaucoup d'art pour naturaliser sur notre scène les comédies espagnoles, dont un grand nombre serait assurément bien digne de l'adoption. Cet hommage leur a déjà été rendu par nos ayeux. On sait tout le parti que Molière et Corneille ont su tirer du théâtre espagnol; on sait que Corneille a puisé dans Guillen de Castro et dans Calderon le sujet et même les principales beautés du Cid et d'Héraclius; que l'Espagnol lui a fourni le sujet du Menteur, ainsi qu'à Molière celui du Festin de Pierre; mais il a fallu à ces hommes de génie tout leur talent pour adapter avec succès à notre scène les originaux bizarres qui leur ont servi de type; car aucune de ces

pièces espagnoles ne peurrait, sans aucun changement, être transportée sur notre théâtre, tant les meilleures sont remplies de détails qui répugnent à notre goût et à nos mœurs. Un acteur d'un de nos petits spectacles de la capitale a fait récemment quelques heureux essais dans ce genre. Mais Ruse contre ruse, et la Nuit aux aventures, sont moins des traductions que des imitations assez fidelles de deux comédies espagnoles. Une fraduction entièrement exacte de ces productions dramatiques serait même à peu près impossible. Duperron de Castera donna, en 1738, des Extraits de plusieurs pièces du théatre espagnol avec des réflexions et la traduction des endroits les plus remarquables. Plus récemment, Linguet a essayé de faire connaître au public français quelques-unes de ces comédies ; mais outre qu'il fit un assez mauvais choix, il savait trop peu la langue espagnole pour remplir complettement cette tâche. Ces deux auteurs nous ont donné, au lieu de traductions, des sommaires ou des squelettes de drames, dans lesquels ce qu'ils ont dédaigné de rendre en français n'est pas ce qui leur a déplu, mais ce qu'ils n'ont pas compris; et je ne crois pas qu'il y ait

ait une seule pièce espagnole exactement traduite dans notre langue. Ce qui serait un grand obstacle à la fidélité de ces traductions, c'est la foule de jeux de mots dont les Espagnols ont rempli leurs drames, aussi-bien que tous leurs autres ouvrages d'imagination; et comme leur génie trèssubtil, très-avide à saisir les plus légers rapports, fait éclore à chaque instant, sous leur plume, des allusions aux localités, aux usages, aux anecdotes du temps, ces ouvrages sont d'une extrême difficulté, à comprendre en totalité, pour les nationaux même, et à peu près impossible pour les étrangers; en sorte que leur traduction serait presque inintelligible, à moins qu'elle ne fût hérissée de commentaires.

Les Espagnols au reste ont toujours eu, et ont encoré une rare aptitude pour la poésie. Leur talent pour improviser est moins célébré, et mérite presque autant de l'être que celui des Italiens. J'ai été plusieurs fois témoin de succès dans ce genre qui tenaient du prodige. J'ai vu des versificateurs espagnols, d'ailleurs assez peu connus, soutenir des défis poétiques, qui eussent effrayé le plus fécond et le plus ingénieux des nôtres. J'en ai vu enfanter en un clin-d'œil des

Tome II.

strophes de dix vers, formées sur un rythme qui est toujours le même ; strophes connues des Espagnoles sous le nom de decimas. Un des assistans donne pour sujet le dernier de ces dix vers qu'il invente au hasard; ce qu'on appelle échar pié. A l'instant, l'improvisateur en débite neuf autres, dont le vers prescrit doit faire la fin naturelle : et souvent ni la rapidité de ces compositions improvisées, ni la double entrave qui gêne leur auteur ne nuisent à leur mérite. Ce sont tout au moins de petits morceaux burlesques dont le débit emphatique déride les fronts les plus graves; où les lois du bon sens sont quelquefois un peu froissées, mais où les règles de la versification sont rigoureusement observées.

Les formes de la poésie sont singulièrement variées chez les Espagnols. Leur langue, très-docile aux inversions, comporte tous les genres de vers propres aux langues modernes; mais ils en ont un que je crois n'appartenir qu'à eux. Leurs vers, vraiment rimés, se reconnaissent facilement par les yeux comme par l'oreille, et se nomment consonantes. Mais ceux qu'ils nomment assonantes, seraient à peine soupçonnés par celui à qui on n'en aurait pas parlé; et c'est en ces vers que sont écrites leurs pièces de théâtre anciennes et modernes, presque d'un bout à l'autre.

Elles commencent ordinairement par une suite de véritables vers (consonantes) soit en rimes plattes et avec un nombre égal de pieds, soit en rimes croisées et de mesures inégales. Après une scène ou deux, quelquefois seulement après quelques courtes tirades, vient le tour des assonantes qui suivent assez communément jusqu'à la fin, si ce n'est qu'en quelques endroits les consonantes reparaissent pour très-peu de temps. Or, ces assonantes sont une suite, souvent très-longue, de phrases cadencées et assujéties à une certaine mesure. Chacune d'elles est un vers; mais l'assonante ne revient que de deux en deux, et n'a pas besoin d'une véritable rime. Il suffit que les deux dernières voyelles de chacun d'eux soient les mêmes. Un exemple rendra cette explication plus sensible. Je vais prendre au hasard dix vers d'une pièce espagnole.

> Ya, Leonor estamos solas, Salgan por la boca afuera Tantos cuidados del alma Como me afligen y cercan; Y antes que de mis pesares Intente, amiga, dar cuenta,

Es bien que pondere aora
Con admiracion discreta
Que siendo las dos amigas
Tanto, que enlaza y estrecha, etc.

Au premier coup-d'œil il ne paraît pas y avoir de rimes dans ces dix vers. Il n'y en a point en effet dans les premier, troisième, cinquième, septième et neuvième, et il ne doit point y en avoir. Mais les second, quatrième, sixième, huitième et dixième sont des assonantes, parce que chacun d'eux a pour ses deux dernières voyelles un e et un a.

Un étranger pourrait assister pendant dix ans au spectacle espagnol, sans se douter de l'existence de ces assonantes et de l'asservissement qui en résulte. Et après avoir été mis sur la voie de les reconnaître, il a encore beaucoup de peine à en retrouver la trace, lorsqu'il les entend débiter sur la scène; mais ce qu'il lui est si difficile de saisir, n'échappe pas un instant à un espagnol, quelqu'illettré qu'il soit. Dès le second vers d'une longue tirade d'assonantes, celui-ci a découvert quelle est la suite de voyelles finales dont le règne commence; il attend aux endroits marqués leur retour périodique; et un acteur ne tromperait pas

impunément son attente; rare facilité qui tient à l'organisation délicate des peuples du midi, et à la grande habitude qu'acquièrent de la déclamation, les hommes les plus obscurs et les plus grossiers? Car ils jouent en Espagne un rôle principal au théâtre. Leur nombre et leur assiduité sont même une des circonstances qui rendent sa réforme difficile.

Les salles de spectacle ont eu chez les espagnols d'aussi faibles commencemens que les nôtres, et en quelques endroits conservent encore leurs formes primitives. Deux toiles parallèles faisant face aux spectateurs, composaient tout le mécanisme de leur théâtre. et il y en a encore de cette espèce. On y voit le souffleur derrière la seconde toile, sa lumière d'une main et la pièce de l'autre, courant d'un côté du théâtre à l'autre pour prêter son secours à celui des acteurs qui en a besoin; mais dans les théâtres actuels de Madrid et des autres grandes villes, les coulisses, les changemens de décorations, la place du souffleur rappellent, à peu de choses près, les nôtres. On est seulement d'abord fort contrarié d'entendre ce souffleur réciter tous les rôles presqu'aussi haut que les acteurs. On s'accoutume cependant à cette bizarrerie;

et au bout de quelques années, on s'en aperçoit à peine.

Les salles actuelles sont divisées en cinq parties. La Luneta, qui occupe la même place que notre parquet, et qui est meublée de même ; les Aposentos qui sont deux rangs de loges dans la partie supérieure de l'édifice; la Casuela, espèce d'amphitéâtre placé dans le fond. Là ne sont admises que les femmes du peuple couvertes de leurs voiles, blancs pour la plupart; mais là se glissent aussi, sous les auspices de l'amour, d'aimables intruses qui veulent tromper la surveillance d'un jaloux, ou quelques paresseuses du bon ton qui ont voulu s'épargner les frais d'une toilette à la française. Las gradas, autre amphitéâtre qui règne audessous des loges sur les deux côtés de la salle, et où s'assied la partie du peuple qui veut être à son aise. Le patio, qui répond à notre parterre, mais qui ne contient guère que la populace avec ses mœurs grossières, son ignorance et ses haillons. Cette portion de l'auditoire qui est debout, est toujours bruvante et aussi difficile que si elle avait droit de l'être.

Les acteurs s'adressent souvent à ces cinq classes de spectateurs sous le nom de Mos-

DE L'ESPAGNE MODERNE. 375

queteros, et leur distribuent avec profusion les fades épithètes qu'ils croient propres à captiver leurs suffrages.

A Madrid, les acteurs sont divisés en deux théâtres, celui de la Cruz et celui du Principe, qui font cause commune pour l'intérêt. Il y a d'ailleurs rivalité entr'eux quant aux talens. Chacun a pour directeur un des comédiens qui, chaque année, dissout et recompose sa troupe. Alors les acteurs aimés du public se font marchander par chacun des directeurs et se livrent au plus adroit ou au plus généreux. On suppose que les graciosos ne sont pas oubliés dans cette refonte périodique. Les deux directeurs s'arrangent pour se les partager, ainsi que les premiers rôles, de peur qu'il n'y ait entre leurs troupes une inégalité trop marquée, dont toutes deux souffriraient également. Au reste tous ces talens de disférens genres sont plus faits pour les parades, que pour le véritable théâtre de Thalie. Ceux qui parviernent à marier l'enjouement aux grâces, la force des sentimens à l'élégance de l'expression, tous ceux en un mot, qui font de l'art de la déclamation le frère et le rival des beauxarts, sont à peine soupconnés en Espagne Les comédiens, quand ils n'ont pas à imiter servilement les modèles qu'ils ont sous les yeux, ne savent point s'en créer dans un monde imaginaire, mais possible, où tout est noble sans cesser d'être vrai. Routiniers et mal-adroits dans leur débit comme dans leurs gestes, ils perdent toute mesure, exagèrent tout, défigurent tout, et au lieu de ménager leurs forces pour atteindre le but, ils s'épuisent à le dépasser. Leurs femmes passionnées deviennent des furies; leurs héros des capitans; leurs conjurés de vils malfaiteurs, leurs tyrans des bouchers.

Il y a loin de là sans doute aux Clairon, aux le Kain, aux Garrick, aux Siddons. Aussi en Espagne les comédiens sont-ils des mercenaires qu'on n'admet dans les sociétés que comme des batteleurs, dont on s'amuse un instant et qu'on renvoie après les avoir payés; tandis que dans d'autres pays, où les préjugés les ménagent encore moins, la juste admiration que quelques-uns inspirent les élève au niveau des grands artistes, au niveau des hommes de génie.

Les Espagnols avaient du moins dans leurs anciennes comédies, des exemples attachans de toutes les vertus qu'on peut prêcher à un peuple, de loyauté, de fermeté, de justice, de bienfaisance surtout; et quelque cho-

quante que soit, à beaucoup d'égards, l'exagération de leurs tableaux, on ne peut les voir sans remporter une sorte de disposition à l'exercice de ces vertus. Dans les productions modernes de l'Espagne au contraire, non-seulement on immole les convenances les plus générales; mais encore on présente l'image de tous les désordres, sans chercher à en inspirer l'horreur. Trames d'un fils contre son père, dureté des époux, infidélité des femmes, et jusqu'aux complots impunis des malfaiteurs, tout est hasardé par les auteurs, tout est souffert par la police, tout est accueilli par le public. Les conséquences de cette tolérance sont cependant importantes, surtout en Espagne, où le théâtre est fréquenté par toutes les classes. La populace paraît même être l'objet principal des égards et des cajoleries. Elle domine au spectacle Espagnol. Il faut y ménager ses fantaisies, caresser ses goûts pervers; et la manière tumultueuse dont elle exprime ses sensations grossières, étouffe la voix moins bruyante de la portion éclairée de l'auditoire; exemple unique peut-être dans un gouvernement où le peuple semble d'ailleurs compté pour peu de chose. N'en doit-on pas inférer qu'il y a même dans les classes les plus obscures de

eette nation une sorte de fierté, un sentiment d'indépendance que le déploiement prolongé du pouvoir arbitraire comprime; mais n'a pas encore anéanti?

Il s'emblerait qu'un théâtre aussi peu châtié devrait éloigner les personnes à qui l'âge ou l'état fait de la décence un devoir plus impérieux; aussi un étranger n'est - il pas peu étonné de voir assister à ces représentations, où elle est si souvent blessée, nonseulement de jeunes personnes d'un extérieur modeste, mais même des ecclésiastiques, tlont le maintien grave et l'habillement austère contrastent avec les leçons de corruption et les saillies de libertinage qu'on se permet sous leurs yeux. Un sage payen sortit autrefois du théâtre de Rome, de crainte d'absoudre par sa présence le cynisme des tableaux qu'on y retraçait. Les prêtres espagnols, intolérans sur des objets plus futiles, ne sont pas aussi scrupuleux sur les intérêts de la vertu. Apôtres de la religion, ne sontils rien pour la morale? Ou bien ignorent-ils que, sans la morale, la religion n'est qu'une erreur et un fléau? Qu'ils concourent à épurer le théâtre, on leur pardonnera d'y paraître.

Au reste, pour le réformer, il faudrait une réunion de circonstances qui manquent encore à l'Espagne. Il faudrait, avant tout, que le souverain prit quelque intérêt à ses succès. Louis XIV connaissait, protégeait Molière, et présidait lui-même à ces fêtes brillantes dans lesquelles le théâtre jouait toujours un rôle principal. Pourquoi la scène espagnole a-t-elle eu aussi quelque éclat sous les règnes de Philippe III et de Philippe IV, qui, à tant d'autres égards, servent d'époque à la décadence de l'Espagne? C'est que ces princes encourageaient les auteurs dramatiques par des éloges et des récompenses; c'est qu'ils se plaisaient aux jeux du théâtre.

Les rois de la nouvelle dynastie, qui ont si bien fait d'ailleurs de s'écarter de ces tristes modèles, n'ont pas, comme eux, porté leurs regards protecteurs sur la scène espagnole. Philippe V était pieux et aimeit la vie retirée. Ferdinand VI affectionnait davantage les arts de l'Italie que ceux de l'Espagne. Charles III, qui paraissait donner quelques encouragemens aux autres arts; qui avait bâti Caserte, tiré Herculanum de ses ruines, adopté le pinceau de Mengs, embelli de plusieurs monumens, la capitale de l'Espagne, Charles III avait pour le théâtre, sinon de l'aversion, du moins

une profonde indifférence; et Charles IV n'a pas encore eu le temps d'opérer la régénération qu'attendent avec impatience tous les amateurs de la scène. Leur ministre Florida - Blanca avait paru vouloir s'ériger en protecteur du théâtre de la capitale; mais il partageait plutôt qu'il ne combattait le goût de sa nation.

Cette partie de la police est à Madrid, divisée entre le Corrégidor, les membres de l'hôtel-de-ville et les Alcaldes de Corte. Mais les limites de leur jurisdiction sont mal fixées; et de cette incertitude dans les autorités résultent les désordres que chacun de ces inspecteurs remarque et qu'aucun d'eux n'a seul la faculté de reprimer. Chacun des trois ou quatre censeurs sous les yeux desquels doit passer toute peine nouvelle, se renose sur la rigidité de ses collègues; et leur concours ne suffit pas pour repousser des productions impures, qui souvent ne blessent pas moins la bienséance que le goût. Ajoutez que ces différens examinateurs sont souvent euxmêmes infectés de la contagion générale. Il faudrait d'ailleurs plus de courage qu'ils n'en ont, pour arracher brusquement au peuple les objets favoris de son affection, pour ne pas céder aux représentations des coméDE L'ESPAGNE MODERNE. 381 diens, dont la recette souffrirait de ces réformes subites.

M. Olavidé, dont la tête active aurait voulu, aurait pu embrasser à la fois toutes les parties de l'administration et de la police, avait commencé à opérer du moins quelques heureuses réformes dans les décorations, le costume et l'art de la déclamation; et ce fut un des torts que lui imputèrent ses ennemis au moment de sa disgrâce.

Il y a cependant eu sous le règne de Charles III quelques exemples de ce courage réformateur qui ne saurait trop s'exercer pour achever de polir la nation espagnole. On a proscrit sans r etour ces autos sacramentales où les anges, les saints, les vertus personnifiées jouaient leur rôle au scandale de la religion et de la raison; compositions bizarres, dans lesquelles Calderon surtout avait déployé toute la capricieuse fécondité de son imagination. On a aussi interdit la représentation de plusieurs autres pièces, telles que los zelos de San Josef, et surtout le Diable prédicateur, drames d'un genre à la fois pieux et burlesque, où la naïveté trouvait apparamment jadis des sujets d'édification.

Une révolution a commencé à s'opérer

même dans la partie mécanique du théâtre. A Madrid du moins, les décorations sont mieux entendues, les costumes moins éloignés de la vérité; et on ne voit plus ( si jamais on a vu, quoiqu'en dise le brillant imposteur qui nous a donné le Voyage de Figaro ) on ne voit plus sur la scène espagnole Orosmane en robe-de-chambre et Zaire en pet-en-l'air. Assez d'autres inconvenances déshonorent encore cette scène, sans qu'on ait besoin d'un esprit inventif pour la ridiculiser. En Espagne, comme en Italie, les acteurs des deux sexes, pendant qu'ils sont en scène, promènent leurs regards dans les loges, sourient gracieusement aux personnes de leur connaissance; et lorsqu'à la fin d'une longue tirade ils ont recueilli une abondante moisson d'applaudissemens, ils ne manquent pas de se tourner du côté de l'auditoire, et de lui témoigner sa reconnaissance par un profond salut. Voilà quelques défectuosités qui sont personnelles aux comédiens. En voici qui tiennent au théâtre lui-même.

On y voit quelquesois un ou plusieurs acteurs sortir tout-à-fait de la scène et aller se placer dans quelque loge, d'où un dialogue s'établit entr'eux et les autres personnages. Je connais une pièce où l'extravagance est encore poussée plus loin. C'est une de ces comédies héroiques où l'on représente les Maures et les Espagnols se faifant la guerre et se prodiguant d'éloquentes injures. Un des généraux Maures ne pouvant pénétrer d'aucun côté vers les ennemis, auxquels il a quelque déclaration menaçante à faire, entre à cheval dans le parterre même, et de là harangue les Espagnols.

Et que dira-t-on de la manière dont un usage bizarre a entrelacé leurs comédies les plus graves, de petites pièces qui n'y ont aucun rapport? Je veux parler de ces comédies modernes que les Espagnols appellent Saynetes ou Intermes, petites pièces en un acte, aussi simples dans leur intrigue que les grandes sont compliquées. Les mœurs actuelles, le ton des classes inférieures de la société, les petits intérêts qui les rassemblent et les divisent, leurs costumes y sont représentés avec la plus serupuleuse fidélité. On croit reconnaître les marchandes d'herbe, les porte-faix, qu'on a vus dans la rue, leurs gestes, leur tourqure, leurs propos. Les Espagnols ne paraissent pas sentir assez que la nature la plus simple peut être embellie sans cesser d'être ressemblante; et que c'est en cela que consiste le mérite des arts d'imitation. On peut faire la même observation sur les productions des plus grands maîtres de leur école. Voyez les bergers, les jeunes paysans de Velasquez, de Murillo même; ils sont à la belle peinture ce que les Saynetes sont à l'art dramatique, frappans, mais dégoûtans de ressemblance.

Les comédiens espagnols ont pour ces sortes de rôles un talent inimitable. S'ils mettaient autant de naturel dans les autres pièces, ils seraient les premiers acteurs de l'europe.

Les Saynetes semblent n'avoir été inventés que pour reposer l'attention de l'auditoire, fatigué de suivre la grande pièce dans son inextricable labyrinthe. Leur effet le plus sûr est d'en faire perdre le fil. Car il arrive très-rarement que les anciennes comédies espagnoles soient représentées sans interruption. Il n'y a guère d'exception que pour les pièces nouvelles, originales ou traduites, dans lesquelles on a senti que plus de régularité était nécessaire. Toutes les anciennes et la plupart des modernes sont composées de trois actes, qu'on nomme jornadas. Après le premier acte commence

Saynete, et quand ce guerrier, ce roi, qu'on vient de voir couvert d'un casque ou d'un diadême, a un rôle dans la petite pièce, il garde quelquefois une partie de son noble costume. Son écharpe ou son cothurne s'aperçoit encore sous le sale manteau de l'homme du peuple ou sous la robe de l'alcalde.

Quand le Saynete est fini, la grande pièce se continue. A la fin du second acte; nouvelle interruption plus longue que la première. Un autre Saynete commence et est suivi d'une espèce d'opéra-comique fort court, sous le nom de Tonadilla. Souvent une seule actrice en fait tous les frais. Elle vient ou raconter en chantant quelque aventure fort peu saillante, ou fredonner quelques maximes triviales et souvent scandaleuses de galanterie, sollicite en se retirant les applaudissemens du public, et laisse enfin commencer le troisième acte de la grande pièce.

Que deviennent l'illusion et l'intérêt après toutes ces interruptions? Aussi n'est-il pas rare de voir, quand la *Tonadilla* est finie, beaucoup d'auditeurs disparaître sans attendre le dernier acte de la pièce principale.

Les Saynetes et la Tonadilla sont sou-

vent dans ce bizarre pot-pourri, ce-que le spectacle a de plus attrayant pour les amateurs. On conçoit même, après après avoir séjourné quelques temps en Espagne, le prix qu'il peut avoir pour eux. Manières, costumes, aventures, musique, tout y est national et moderne. D'ailleurs, on y voit figurer assez habituellement deux espèces d'êtres particuliers au pays, dont les copies et même les modèles plaisent beaucoup aux Espagnols. Ce sont les Majos et Majas, d'une part, et les Gitanos et Gitanas, de l'autre.

Les Majos sont des espèces de petitsmaîtres du bas étage ou plutôt de bravaches, dont la fanfaronnade froide et grave est peinte dans tout leur extérieur. Leur visage à demi caché sous un bonnet d'étoffe brune qu'on nomme montera, porte un caractère de sévérité menaçante ou d'humeur, qui semble tout braver, qui ne s'adoucit pas même auprès d'une maîtresse: Les suppôts de la justice osent à peine s'attaquer à eux. Veut-on les provoquer même par des cajoleries, un geste d'impatience, un regard foudroyant, quelquefois une longue rapière cachée sous leur vaste manteau, avertit qu'on ne se familiarise pas impunément avec eux.

## DE L'ESPAGNE MODERNE. 387

De leur côté, les Majas rivalisent ces caprices autant que le comporte la faiblesse de leurs moyens. Langage, attitude, démarche, tout en elles respirent l'effronterie et la licence; mais si l'on est peu scrupuleux sur les moyens de réveiller la volupté, on peut voir en elles les plus séduisantes prêtresses qui aient jamais desservi les autels de Vénus. Leurs aimables agaceries portent dans les sens un désordre dont le plus sage a bien de la peine à se défendre, et promettent au moins le plaisir, si elles n'inspirent pas l'amour. Les spectateurs les plus indulgens regretteront toutefois que les Majos et Majas soient ainsi accueillis sur le théâtre, et conservent leur attrait jusqu'au milieu des cercles de la bonne compagnie. Il est dans les deux sexes des personnes d'un rang distingué qui vont chercher leurs modèles parmi ces héros de la populace, adoptent leur costume, leurs manières, leurs inflexions de voix, et paraissent flattées quand on trouve la ressemblance parfaite.

Quant aux Gitanos et Gitanas, ce sont des espèces de Bohémiens qui courent le pays, mênent une vie scandaleuse, disent la bonne aventure, ont entr'eux un langage et des signes particuliers, et avec les autres

B b 2

cette tournure de fripons adroits qui cherchent des dupes. Cette classe de citoyens . dont on aurait dû depuis long-temps purger la société, y a cependant été tolérée jusqu'à nos jours; et on leur prête sur le théâtre des rôles piquans par leur originalité, mais dont l'effet est d'apprivoiser avec le vice, en le parant des fleurs de la gaîté. Ce sont, pour ainsi dire, les bergers de la scène espagnole, moins insipides assurément, mais aussi moins innocens que les nôtres. Leurs escroqueries, leurs complots, leurs intrigues amoureuses, dignes de leurs mœurs, sont le sujet de plusieurs Saynetes et de plusieurs Ionadillas, et l'école à laquelle se forme plus d'un spectateur.

Voilà quel est le théâtre national de l'Espagne moderne. Il a présentement des salles dans la plupart des villes principales de l'Espagne. On suppose facilement qu'il est encore plus défectueux que dans la capitale. Que sera donc celui de ces comédiens ambulans qu'on appelle Comicos de la legua, qui promènent d'une bourgade à l'autre les haillons dont ils font leurs décorations, et à qui les granges et les écuries offrent des lices dignes de leurs talens? Les héros de Scarron sont au moins plaisans. Ceux-ci n'inspirent que le dégoût.

Après la mort de Ferdinand VI, qui avait à sa cour un spectacle italien, il n'y eut pendant quelque temps en Espagne d'autre théâtre que celui de la nation. Le marquis de Grimaldi fit rétablir, à celle de Charles III, un spectacle du même genre, qui disparut lors de sa retraite. Vers les dernières années de son règne, ce prince en laissa établir un dans sa capitale. Il subsiste encore. Le principal hôpital de Madrid devait d'abord en faire les frais et en recueillir les profits; mais cette entreprise lui étant devenue onéreuse, il en a abandonné la direction à des actionnaires, la plupart grands d'Espagne, qui n'ont pu le soutenir que par quelques sacrifices. On y représente l'opéra sérieux et l'opéra bouffon. Les décorations sont belles; les habits d'une grande magnificence; la partie des ballets est très-soignée. Les acteurs espagnols ont ces modèles sous les yeux, paraissent les goûter; et cependant, la représentation de leurs pièces n'y a presque rien gagné. Ils sont donc incurables.

Quant aux spectacles français, ils sont pour le présent et depuis long-temps entièrement bannis de l'Espagne. Vers le milieu du règne de Charles III, il s'en établit un

à Cadix. Les entrepreneurs se ruinèrent; on y renonca. Plus récemment il a été question d'introduire une comédie française à Madrid. L'ambassadeur la Vauguyon paraissait y attacher un grand intérêt. Les dévots cabalèrent, ils prétendirent que les pièces françaises étaient, remplies de maximes de tolérance, qu'elles respiraient trop la philosophie moderne. Ils avaient compté jusqu'à treize assertions hérétiques dans la seule pièce de Pygmalion. D'ailleurs l'hôpital, dont les contributions des deux théâtres espagnols forment une partie des revenus, exprima ses craintes sur la diminution de leurs recettes. Le roi se rendit aux réclamations combinées du scrupule et de la charité. Le projet s'évanouit. On s'est cependant ensuite apprivoisé avec les traductions de quelques-unes de nos pièces. Mais il ne sera probablement pas de long-temps question de l'établissement d'un spectacle français à Madrid.

## CHAPITRE XIV.

Des Combats de Taureaux.

A LA tête des plaisirs qui appartiennent presque exclusivement à la nation espagnole, il faut placer un spectacle pour lequel elle a encore un attachement effréné, tandis qu'il répugne à la délicatesse du reste de l'Europe; ce sont les fêtes de taureaux.

Bien des espagnols y voient encore un moyen d'alimenter dans leur nation l'énergie qui la caractérise. On pourrait cependant leur demander quel rapport peut avoir, avec la force et la bravoure, un spectacle où les assistans ne courent aucun danger, et où les acteurs prouvent par la rareté des accidens, que le leur n'est pas propre à exciter un grand intérêt. Je sais bien que l'exagération qui préside à tous les récits, présente ces accidens comme assez communs. Les cavaliers renversés reçoivent à la vérité quelquefois de fortes contusions; mais pendant plus de neuf ans que j'ai suivi les combats de

taureaux, je n'ai connuqu'un seul Torreador qui soit mort de ses blessures. Cependant à tout hasard un prêtre muni des saintes huiles assiste au spectacle dans une espèce de loge grillée. Au reste ces accidens, fussent - ils aussi fréquens qu'ils sont rares, pourraient familiariser les spectateurs avec l'effusion du sang, avec les souffrances de leurs semblables, mais non pas les apprivoiser avec les périls et la douleur. Ils pourraient les rendre durs et cruels, mais non pas fermes et courageux.

Une autre preuve que ce spectacle n'influe en rien sur le moral de ceux qui le fréquentent, c'est qu'on y voit assister de jeunes filles, des vieillards, des hommes de tous les âges, de tous les caractères, dans lesquels cependant l'habitude de ces fêtes sanglantes ne corrige ni la faiblesse, ni la timidité, et n'altère pas la douceur des mœurs. Il y a plus. J'ai connu des étrangers pleins d'aménité dans l'esprit comme dans les formes, qui d'abord éprouvaient aux combats de taureaux des émotions si violentes qu'ils pâlissaient, se trouvaient mal, et cependant ce spectacle finissait par avoir pour eux un attrait irrésistible.

Ces fêtes de taureaux sont fort dispen-

dieuses, mais d'un grand rapport pour les entrepreneurs. Les moindres places se paient deux ou quatre réaux, suivant qu'elles sont au soleil ou à l'ombre. Le prix des plus chères va jusqu'à vingt-quatre réaux. Quand on a prélevé sur ce produit le prix des chevaux et des taureaux et le salaire des Torreadores; le reste est ordinairement consacré à des fondations pieuses. A Madrid il forme un des principaux fonds de l'hôpital-général.

Ce n'est guère que pendant l'été que se donnent les combats de taureaux, parce qu'alors ces animaux sont plus vigoureux, et que la saison permet les spectacles en plein air. Des castes privilégiées sont condamnées à cette espèce de sacrifice. On distribue aux assistans une liste où l'on désigne le nombre et la patrie des victimes dont les tourmens vont servir à leurs plaisirs.

L'arène est une espèce de cirque autour duquel règne une vingtaine de gradins, dont le plus élevé seulement est couvert; les loges occupent la partie supérieure de l'édifice. En quelques villes, qui n'ont pas de lieu spécialement destiné à ces combats, la place principale est convertie en place de taureaux. C'est vraiment un coup-d'œil imposant que de voir ainsi tout un peuple rassemblé autour

de ce cirque, attendant le signal de la fête, portant à l'extérieur tous les caractères de l'impatience.

Le spectacle s'ouvre par une espèce de promenade autour de la place, où paraissent, tant à cheval qu'à pied, les athlètes qu'on va mettre aux prises avec le fier animal, tous vêtus dans toute l'élégance du costume espagnol; les Picadores coiffés d'un chapeau rond, à demi-couverts d'un manteau court, dont ils laissent flotter les manches, enchassés dans leur selle, et n'ayant d'auttes bottes que des guêtres de peau blanche; ceux qui sont à pied, habillés et chaussés de la manière la plus leste et la plus recherchée; les uns et les autres portant une petite veste de soie d'une couleur brillante et garnie de rubans ; une écharpe d'une autre couleur, et leurs cheveux réunis dans un vaste rézeau de soie, dont les franges descendent jusqu'au bas des reins.

Quand cette promenade est finie, on voit s'avancer gravement au moins un et souvent deux alguasils à cheval, en robe noire et en perruque, qui vont demander à celui qui préside la fête (le gouverneur ou le corrégidor), l'ordre de la faire commencer. Le signal est donné; aussitôt l'animal, contenu

jusque-là dans une espèce de cabane, dont la porte s'ouvre sur la place, paraît (planche VIII, no 1°). Les suppôts de Thémis, qui n'ont rien à démêler avec lui, hâtent prudemment leur retraite; et leur frayeur ordinairement mal servie par leurs montures, est le prélude du cruel plaisir que vont goûter les spectateurs.

Cependant le taureau est accueilli et étourdi par leurs cris et les expresions bruyantes de leur joie. Il a d'abord à lutter contre les combattans à cheval, *Picadores*, qui l'attendent armés d'une longue lance (planche VIII, n°. 2.). Cet exercice, pour lequel il faut à la fois de l'adresse, de la force et du courage, n'a rien d'avilissant. Autrefois les plus grands seigneurs ne dédaignaient pas de s'y livrer. Aujourd'hui même, quelques *Hidalgos* briguent encore l'honneur de combattre le taureau à cheval.

Les Picadores ouvrent la scène. Souvent le taureau, sans être provoqué, s'élance sur eux; et tout le monde augure favorablement de sa valeur. Si malgré le fer aigu qui repousse son attaque, il revient aussitôt à la charge (planche VIII, nos. 3 et 4.). les cris redoublent; ce n'est plus du plaisir, c'est de l'enthousiasme; mais si le tauréau, pacifique, interdit, erre lâchement autour de la place, les murmures, les sifflets retentissent dans tout le spectacle. Tous ceux à portée desquels ils passe font pleuvoir surlui les injures et les coups. Il semble que ce soit un ennemi commun qui ait un grand crime à expier. Si rien ne peut aiguiser son courage, on le juge indigne d'être tourmenté par des hommes, et les cris redoublés de perros, perros ( les chiens, les chiens), lui suscitent de nouveaux ennemis. On lâche sur lui d'énormes dogues qui s'attachent à son cou, à ses oreilles. L'animal retrouve alors l'usage de ses armes naturelles ( planche IX, No. 12). Les chiens sont lancés en l'air, retombent sur l'arêne, étourdis et quelquefois déchirés ; ils se relèvent, recommencent le combat, et finissent ordinairement par terrasser leur adversaire, qui périt alors d'un coup ignoble.

Au contraire, s'il s'est conduit au gré des spectateurs, il parcourt une carrière plus glorieuse, mais plus douloureuse et plus longue. Le premier acte de sa tragédie appartient aux combattans à cheval; c'est celui des scènes les plus animées, les plus sanglantes et souvent les plus dégoûtantes.

## DE L'ESPAGNE MODERNE. 397

L'animal irrité brave le fer qui fait à son cou de profondes blessures, s'acharne sur le cheval innocent qui porte son ennemi, lui déchire les flancs, et le renverse avec son cavalier ( pl. VIII, No. 5.) qui dans cette crise courrait un danger imminent, si des combattans à pied, qu'on nomme chulos, ne venaient distraire et provoquer le taureau, en agitant devant lui des étoffes de diverses couleurs. Mais c'est à leur propre risque qu'ils sauvent ainsi le cavalier renversé. Souvent le taureau les poursuit; ils ont alors besoin de toute leur agilité; ils lui échappent en laissant tomber l'étoffe qui fait leur seule arme, et contre laquelle se perd la colère de l'animal trompé. Quelquefois il ne prend point le change, et l'athlète n'a plus d'autre ressource que de s'élancer lestement pardessus la barrière de six pieds de haut qui forme l'enceinte intérieure de l'arène. En quelques endroits cette enceinte est double; et l'espace contenu entre ces deux barrières qui la forment est une espèce de corridor circulaire derrière lequel le torreador poursuivi n'a plus rien à craindre. Souvent le taureau franchit la première barrière, mais poussé par son inquiétude, il tourne

dans ce corridor jusqu'à ce qu'il trouve une issue qui le ramène aux dangers, aux tourmens, à la mort. Lorsque l'enceinte est simple, et que d'un élan vigoureux il parvient à la franchir, une vive allarme s'empare des spectateurs les plus voisins. Leur précipitation à s'écarter, à se refouler vers les gradins supérieurs, leur font quelquefois courir plus de risques que le taureau même, qui, bronchant à chaque pas sur ce terrein étroit et inégal, songe bien plutôt à se sauver qu'à se venger, et tombe bientôt sous les coups qu'on se hâte de lui porter.

Hors ces cas, qui sont rares, il revient sur ses pas. Son adversaire désarçonné a eu le temps de se relever. Il remonte aussitôt sur son cheval, pourvu que celui-ci ne soit pas tout-à-fait hors de combat, et l'attaque recommence; mais souvent il est obligé de changer plusieurs fois de monture. J'ai vu jusqu'à huit et dix chevaux, déchirés, éventrés par le même taureau, tomber et expirer sur le champ de bataille. Alors les expressions manquent pour célébrer ces prouesses, qui deviennent pendant plusieurs jours le sujet favori des conversations. Quelquefois ces chevaux, modèles touchans de

patience, de courage et de docilité, offrent avant de succomber un spectacle dont il est permis de frémir. On les voit fouler aux pieds leurs entrailles sanglantes qui s'échappent de leurs flancs entr'ouverts, et obéir encore quelques temps à la main qui les conduit. Le dégoût s'empare alors des spectateurs délicats et corrompt leurs plaisirs.

Mais un nouvel acte se prépare. Lorsqu'on juge que le taureau a été suffisamment tourmenté par les combattans à cheval, ils se retirent et le livrent aux barbares agaceries des combattans à pied. Ceux-ci vont au-devant de l'animal; et à l'instant où il s'élance sur eux, lui enfoncent dans le cou deux par deux, des banderillas, espèces de slèches terminées en forme d'hameçon, et garnies de petites banderoles de papier coloré, ( planche VIII, No. 6 et planche IX, Nº 7). La fureur du taureau redouble; il mugit, il s'agite, et ses vains efforts nè font que rendre plus poignant le trait qui le déchire. Ce dernier supplice fait briller l'agilité de ses nouveaux adversaires. D'abord on tremble pour eux en les voyant braver de si près les cornes du redoutable animal; mais leurs mains exercées portent si sûrement leurs coups, ils échappent si lestement au danger, qu'après quelques séances leurs tours d'adresse ne paraissent plus qu'un léger épisode de la tragédie dont voici le dénouement.

Lorsque la vigueur du taureau paraît à peu près épuisée, que son sang qui s'échappe par vingt blessures, ruissèle le long de son cou et humecte ses flancs robustes, et que l'impatience du peuple appelle une autre victime, le président de la fête donne le signal de sa mort, qui est annoncée par le bruit de fanfares. Le matador s'avance, et règne seul sur l'arêne (planche IX, nº. 8.); d'une main il tient une longue épée; de l'autre une espèce de drapeau qu'il fait flotter devant son adversaire. Les voilà tous deux en présence; ils s'arrêtent, ils s'observent. A plusieurs reprises , l'agilité du matador trompe l'impétuosité du taureau; et le plaisir suspendu des spectateurs n'en devient que plus vif. Quelquefois le taureau reste immobile; il gratte la terre de son pied, et semble méditer sa vengeance. Le taureau dans cette position, le matador qui calcule ses mouvemens, qui devine ses projets, forment un tableau qu'un pinceau habile pourrait ne pas dédaigner de saisir. Le silence de l'assemblée respecte cette scène muette.

Le matador porte enfin le coup mortel (planche IX, no. o.); et si l'animal tombe à l'instant, mille cris célèbrent le triomphe du vainqueur; mais si le taureau survit, les murmures ne sont pas moins bruyans dans leurs éclats. Le torreador, dont la gloire allait être portée aux nues, n'est plus qu'un boucher mal adroit. Il cherche bientôt à prendre sa revanche. Son zèle alors va quelquefois jusqu'à la fureur aveugle et fait trembler pour sa vie. Il porte enfin un coup mieux dirigé. L'animal vomit le sang à gros bouillons, lutte encore contre la mort, chancelle, tombe (planche IX, no. 10.), et son vainqueur s'enivre des applaudissemens du peuple. Trois mules chargées de sonnéttes et de banderolles viennent terminer la séance ( planche IX, no. 11. ). On attache le taureau par ces cornes qui ont trahi sa valeur; l'animal, naguère furieux et superbe, est ignominieusement traîné hors de l'arêne, et n'y laisse que la trace de son sang et un léger souvenir, qui est bientôt effacé par l'apparition de son successeur.

Chacun des jours consacrés à ces fêtes en voit immoler ainsi (à Madrid du moins) six le matin et douze l'après-midi. Les derniers sont livrés exclusivement au matador,

qui, sans le concours des picadores, s'ingénie pour varier les plaisirs des assistans. Tantôt il les fait combattre par quelque étranger intrépide, qui les attaque monté sur un autre taureau; tantôt il les met aux prises avec un ours. Le dernier est spécialement consacré aux plaisirs de la populace. La pointe de ses cornes est cachée sous une enveloppe arrondie qui en émousse les coups. Dans cet état, le taureau qu'on nomme embolado, perd la faculté de percer et de déchirer. Les amateurs descendent en foule pour le tourmenter chacun à sa manière, et expient souvent leur cruel plaisir par de violentes contusions; mais toujours le taureau tombe enfin sous les coups du matador.

Le peu de spectateurs qui ne partagent pas l'acharnement général, regrettent que ces malheureux animaux ne rachettent pas au moins leur vie au prix de tant de tourmens et de tant d'efforts de courage. Ils les aideraient volontiers à échapper à leurs persécuteurs. Pour ces spectateurs, le dégoût succède à la compassion et l'ennui au dégoût. Cette suite de scènes uniformes fait languir l'intérêt que le spectacle leur promettait à son début. Elle rappelle le jugement que portait Pline le jeune, en parlant

des jeux du cirque: nihil novum, nihil varium, nihil quod non semel spectasse sufficiat; mais pour les connaisseurs qui ont
étudié à fond les ruses du taureau, les ressources de son adresse et de sa fureur, les
différentes manières de l'agacer, de le tromper, de le tourmenter ( et c'est dans quelques provinces une étude à laquelle on se
voue dès l'enfance), pour les connaisseurs,
dis-je, aucune de ces scènes ne ressemble
à l'autre; et ils plaignent les observateurs
frivoles qui ne savent pas en saisir toutes les
variétés.

Un maître digne de composer un poëme didactique sur cette matière, en apparence si stérile et pourtant si féconde, le fameux torreador Pepehillo (1) a donné en 1796, un traité intitulé: la Tauromaquia, o arte de Torrear, a piè y a caballo, ouvrage très-utile, dit-il, dans le titre, pour les Torreyeurs de profession et pour les amateurs, unique en son espèce et désiré du public. On peut dire du moins de cet ouvrage, que l'auteur parle de ce qu'il entend.

<sup>(1)</sup> Il est mort l'année dernière, et on peut dire que c'est au lit d'honneur. Il a péri victime d'un taureau qu'il allait immoler; c'est le second depuis trente ans.

Au reste, dans cette carrière, comme dans les autres, l'esprit de parti distribue les réputations, dispute ou exagère les succès. Pendant mon premier séjour à Madrid, les amateurs étaient partagés entre deux fameux matadores, Costillares et Romero, comme on le serait ailleurs entre deux acteurs célèbres. Chaque secte était aussi emphatique dans ses éloges, aussi tranchante dans ses décisions, qu'ont pu l'être parmi nous les Gluckistes et les Piccinistes. On se persuade difficilement que l'art de tuer un taureau, qui semblerait devoir être exclusivement du ressort des bouchers, soit discuté gravement, soit exalté avec transport, non - seulement par le peuple, mais par les hommes les plus sensés, par les femmes les plus délicates. N'en tirons cependant aucune induction défavorable aux Espagnols. Malgré leur goût effréné pour les combats de taureaux, malgré le plaisir barbare qu'ils goûtent à voir couler le sang de ces animaux innocens et courageux, ils n'en sont pas moins susceptibles de tous les mouvemens de bonté et d'humanité. Au sortir de ces fêtes sanglantes, ils n'en goûtent pas moins la paix d'un bon ménage, les épanchemens de l'amitié, les douceurs de l'amour;

le courage en eux n'en est pas plus féroce. Dans le siècle où les combats singuliers et les assassinats étaient plus fréquens, ils n'étaient pas plus attachés qu'à présent à leur spectacle favori. Leurs mœurs se sont adoucies, sans que cette passion se soit diminuée: elle est encore dans toute sa ferveur. Le jour d'un combat de taureaux est un jour de solennité pour tout le canton. On y accourt de dix à douze lieues à la ronde. L'artisan qui peut à peine suffire à sa subsistance, a toujours du superflu à consacrer à ce spectacle. Malheur à la chasteté de la jeune fille que sa pauvreté en excluerait, Son premier séducteur sera celui qui lui en fraiera l'entrée.

Sous Charles III, le gouvernement avait paru sentir les inconvéniens de cette espèce de frénésie, source de désordres et de dissipations pour un peuple qu'il voulait rappeler au travail; fléau pour l'agriculture, à laquelle elle enlève chaque année tant d'instrumens précieux. Le roi avait personnellement de l'aversion pour les combats de taureaux, et aurait voulu en détacher successivement la nation espagnole. Son principal ministre, Florida Blanca, était entré dans ses vues. On avait commencé à restreindre

le nombre de ces fêtes dans les villes de province. Déjà à Madrid même, on ne livrait plus à ce spectacle que des taureaux débiles; et il commençait à perdre son principal attrait: mais on prévoyait qu'il se ranimerait sous le règne de Charles IV.

Il y a en Espagne un autre divertissement, faible image du vrai combat de taureaux. On l'appelle Fiesta de Novillos. C'est là que de jeunes taureaux destinés, non pas à mourir, mais à croître encore pour des plaisirs moins innocens, essaient leurs cornes naissantes au dangereux métier pour lequel on les réserve, et sont livrés aux agaceries d'une troupe d'amateurs, apprentifs comme eux. Le prince et la princesse des Asturies, n'osant pas heurter de front les goûts du vieux Charles III, se permettaient du moins d'assister comme à la dérobée à ces parodies de la grande scène. On en augurait qu'ils la protégeraient. Le début de leur règne a confirmé cette conjecture. Depuis long-temps on n'avait vu à Madrid aucune de ces fêtes données par la cour sous le nom de fiestas reales. C'étaient des combats de taureaux auquels la 'plaza mayor servait de théâtre. La maison militaire du roi y présidait au bon ordre. Ses hallebardiers à pied formaient le contour intérieur de la scène ; et leurs longues armes en arrêt étaient la seule barrière qu'on opposât aux dangereux caprices des taureaux. Il n'y avait eu qu'une de ces fiestas reales sous le règne précédent. On les croyait abolies. Mais le couronnement du nouveau roi a fourni l'occasion de les remettre en vogue. Dès-lors les combats de taureaux ont repris faveur. Dès - lors on a accordé avec plus de facilité la permission d'en établir aux villes qui les ont demandées pour en consacrer le produit à des objets de charité. Ceux de la capitale sont redevenus dignes de réveiller l'enthousiasme qui commençait à s'assoupir. Dès 1789 on revit des fêtes plus animées et plus sanglantes qu'il n'y en avait eu depuis long-temps; et plus d'une fois on a vu un de ces animaux rester seul sur l'arène après avoir éventré tous les chevaux et blessé la plupart des combattans.

Il y a donc encore en Espagne deux institutions auxquelles la nation paraît tenir par de fortes chaînes; deux institutions qui ont entr'elles plus d'un point de contact.

Toutes deux inspirent une sorte d'effroi à ceux qui les défendent.

Toutes deux tiennent à la barbarie; l'une à celle des mœurs, l'autre à celle des opinions.

L'une et l'autre ne devraient avoir que des bourreaux pour apologistes, et cependant une vertu chétienne sert à l'une et l'autre de motif et d'excuse. Par l'une, la foi s'arme de rigueurs contre l'incrédulité; par le produit de l'autre, la charité vient au secours des malheureux.

L'une est un des obstacles aux progrès de l'agriculture; l'autre, le plus grand obstacle aux progrès de la philosophie.

Est-il nécessaire de dire que l'une, est l'inquisition; l'autre le combat de taureaux?

Je terminerai par ces observations ce que j'avais à dire des mœurs et des goûts de la nation espagnole, et de mon long séjour à Madrid. D'après ce tableau impartial des usages, des plaisirs, des ressources de cette capitale, on conviendra que quand un étranger a appris la langue nationale, chose assez facile, s'il veut s'introduire dans les cercles espagnols qui sont très - accessibles; s'il s'est familiarisé avec les mœurs du pays, qui ont des singularités, mais n'ont rien de choquant; si enfin il n'a à solliciter à Madrid autre chose que les bonnes grâces de quelque aimable espagnole, il peut passer son temps aussi agréablement dans cette capitale qu'en aucun autre endroit de l'Europe.

Fin du tome second.

Dha cod by Googl



| BK Busines B   |
|----------------|
| Adq. D-SRO     |
| св. 1001225216 |
| Тор.           |



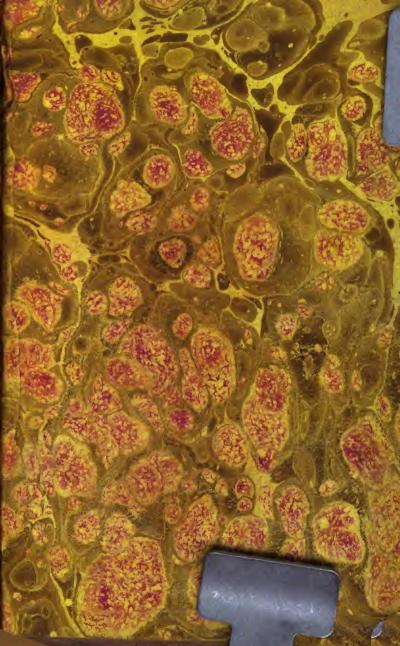

